# Espoir en Afrique du Sud

Le régime sud-africain de l'apartheid peut-il se réformer ? L'entreprise est sans doute aussi difficile que la transformation du communisme en Chine et en URSS, mais des déclarations récentes donnent à penser que le plus puissant pays d'Afrique ne restera pas éternel-lement figé dans un monde en pleine évolution. Après que le ministre aud-africain des affaires fitrangères, en visite à Rome, eut reconnu que « la domination blanche doit prendre fin », le chef du parti gouvernemental, M. De Klerk, parlant, mardi 30 mai, sur une chaîne de télévieur sion américaine, a annoncé des changements « fondamentaux ». grâce à l'ouverture prochaine de discussions sans conditions préalables avec la communauté

Après avoir gagné la « guerre des chefs », qui s'est terminée en wars par un compromis le président Pieter Botha jusqu'aux élections législatives de septembre, M. De Klerk, suc-cesseur probable du chef de l'Etat, se comporte comme un homme incarnant déjà un espoir nouveau pour le pays. Avant d'être frappé par la maladie, M. Botha avait déjà aboil une partie de la ségrégation raciale, telle qu'elle était vécue dans la vie quotidienne, dans les travail ports, sur les lieux de travail, dans les zones d'habitation. M. De Klerk veut aller plus loin en portant le débat sur le terrain

plus facile de faire accepter l'abrogation de l'« apartheid mesquin » que le principe « un homme, une voix » duquel découlerait la suprémetie de la majorité noire. Les discussions sur les aménagemen cation promettent d'être ion-ques, et, dans l'immédiat, le pro-blème principal est de trouver des interlocuteurs valables. Ceux-ci existent déjà au sein des organisations militant contre l'apartheid dans un cadre légal, et parmi les dirigeants des bantana, qui no sont pas tous de simples créatures de Pretoria. Mais il faudra bien parler un jour avec le Congrès national afri interdit en Afrique du Sud et dont l'exil contribue sans doute à renforcer les divisions internes.

Condamné à la prison à vie, le chef de l'ANC, M. Nelson Mandela, a refusé, jusqu'à présent, d'échanger sa libération contre una renonciation à l'emploi de la pience. M. De Klerk est prêt à discuter de son sort avec M= Thatcher, probablement le mois prochain à Londres.

**J**ai mesure l'influence de l'opinion britannique sur ses compatriotes, il veut aussi renouer des relations moins méfiantes avec la Maison Blanche, Après son accession à la magistrature suprême, il pré-voit de se rendre à Washington pour renforcer une dynamique déjà en œuvre en Namibie.

Lors des discussions sur l'avenir de ce territoire indûment administré par Pretoria, qui devrait accéder à l'indépendance ont reçu chez eux, en avril, une délégation soviétique, malgré trents-trois ans de rupture diplomatique. Auparavent, notam-ment à Brazzaville, ils avaient dialogué avec des dirigeants de l'Afrique indépendante. Les exclusives et les tabous peraissant brisés, il appartient aussi à ces derniers de faciliter une évolution des esprits qui pourrait changer non seulement le sort des Noirs sud-africains, mais aussi les données économiques de tout le continent.



# Nouveaux signes d'ouverture à Moscou

- Approbation du plan américain de désarmement
- Renforcement du rôle des institutions parlementaires

qui assistait à Paris à l'ouverture de la Conférence européenne sur les droits de l'homme, a favorablement accueilli, mardi 30 mai, les propositions américaines de désarmement, dans lesquelles il voit « un pas sérieux et important dans la bonne direction ». A Moscou, dans le discours qu'il a prononcé le même jour

constamment » la retransmi

des travaux du congrès des

toute l'URSS assaillent chaque

même partout, et d'ores et déjà un

nouveau pouvoir - un Parlement,

un pouvoir législatif – est né en

Du jour au lendemain, des

députés sont devenus des gloires nationales, d'autres, des têtes de

Union soviétique.

Turc. En moins d'une semaine, MOSCOU de notre correspondant

Part de la guérilla parlementaire, de l'interpellation et de la motion d'ordre, la polémique politique et Quatre-vingt-sept pour cent des Moscovites, indique un sondage publié par les *Izvestia*, suivent la transparence des débats out fait leur intrusion dans un pays qui n'avait pour ainsi dire jamais rien « constamment ou presque connu de cela. Audiovisuel aidant, l'événement prend des airs de vastes cours accélérés de députés du peuple. A voir la masse de télégrammes et coups de démocratie et appelant, le mardi 30 mai, à un « changement fondatéléphone dont les électeurs de mental des relations (...) entre le législatif et l'exécutif », M. Gor-batchev n'aura finalement qu'offisoir leurs représentants jusque dans leurs chambres de l'hôtel cialisé ce qui est déjà devenu un Moskva, le pourcentage est le état de fait.

Il n'en reste pas moins qu'on a ainsi entendu le secrétaire général d'un parti, dont, rigoureusement tout dépendait hier, expliquer devant les trois quarts des Soviétiques que, non seulement les

Le ministre soviétique des affaires, devant le Congrès des députés, M. Gorétrangères, M. Edouard Chevardnadze, batchev a annoncé un approfondissement batchev a annoncé un approfondissement des réformes politiques qui tendra à accroître le rôle du nouveau Parlement. Il a, en outre, déclaré que des référendums pourront être organisés et que la loi électorale devait être améliorée. En conséquence, les élections locales, annoncées pour l'automne, n'auront lieu qu'au printemps 1990.

taires devraient superviser l'ensemble de la politique, intérieure et étrangère, mais examiner également les « candidatures aux principaux postes de l'Etat : ministres, ambassadeurs, etc. ».

Par une simple phrase jetée dans un discours d'orientation d'une heure trente a donc été scié à la base un autre pilier encore du totalitarisme - la nomenklature, le vaste ensemble des fonction que seul le haut appareil du parti pouvait pourvoir. Le Parleme aura désormais son mot à dire, et à voir la vigueur de tant de députés, l'ardeur avec laquelle ils interviennent et le succès que cela leur vant immédiatement dans leur circonscription, ce mot pèsera lourd.

(Lire la suite page 6.)

## Motion de censure contre le projet de loi sur l'immigration



Lire l'article d'André Passeron, page 11

## Les émeutes en Argentine

Extension des violences en dépit de l'état de siège PAGE 3

Paris Ile-de-France

La sécurité dans le métro

**PAGE 29** 

Concours « Voyages en littérature »

Questions page 19 Le sommaire complet se trouve page 36

L'ENQUETE : la préparation du scrutin du 18 juin

# La saga des Verts européens

péens, l'environnement est devenu aujourd'hui l'un des principaux enjeux du débat politique. Cette évolution, qui a mis du temps à prendre forme, est largement due à l'influence prise aujourd'hui par les mouvements verts européens, vingt ans après les premiers balbutiements du phénomène écologiste.

Quand on évoque les Verts, dans l'Europe des Douze, on pense inévitablement aux Grünen allemands, ce mélange explosif de militants pacifistes, antinucléaires, écologistes, féministes et alternatifs. Les Grünen ne sont nés comme tels qu'en 1980, après de longs combats durant les années 70. Tout, en fait, a commencé avec la lutte contre les missiles américains stationnés en Allemagne de l'Ouest. Qui dit «écologiste», alors, désigne des militants pacifistes qui se battent contre la puissance militaire américaine, contre l'armement nucléaire. Aux Etats-Unis, au Canada, dans l'Europe du Nord, ces militants se disent écologistes. Les mêmes, dans l'Europe du Sud - y compris en France - militent dans les rangs des partis communistes. De cette dualité de situations va naître une ambiguité qui perdure aujourd'hui : un militant écologiste est souvent soupconné de «faire le jeu des Russes» ou de «travailler pour Moscon » sous prétexte qu'il s'en prend à la société dans laquelle il vit et que cette société appartient au monde

miers militants écologistes s'était concentrée conte le lancement de vastes programmes de production d'électricité grammes de production d'electricité nucléaire, tant en France qu'en Allemagne. L'atome représente le mai absolu. Les antinucléaires se comptent d'abord autour de la centrale de Wyhl, dans le Bade-Wurtemberg, où se retrouvent dès 1975 les manifestants venus d'Allemagne et de France – l'Alsace est juste en face. En Italie ils concentrent leurs attaques En Italie ils concentrent leurs attaques sur le site de Montalto-di-Castro, en Toscane, où se prépare la première centrale nucléaire de grande puissance. L'atten-tion se porte ensuite vers Brokdorf, dans l'extrême nord de la RFA, où les écolos allemands se déclarent bien décidés à tuer dans l'œuf « la plus puissante usine

atomique d'Europe » Encouragés par leurs succès - les autorités du Schleswig-Holstein ont suspendu les travaux à Brokdorf - les alternatifs allemands se déchaînent tout an long de l'année 1977. Ils multiplient long de l'année 1977. Ils multiplient manifestations et cortèges à Grohnde (Basse-Saxe), Kalkar (Rhénanie-Westphalie) et Creys-Malville (France). Cette dernière manifestation, dirigée contre un projet de surgénérateur (comme à Kalkar) soupcomé de fabriquer du plutonium pour les militaires, marque l'apogée de la bataille «écologiste» en France. Une bataille rangée qui fera de nombreux blessés parmi les policiers et les manifestants, dont l'un, Vital Michalon, trouvera la mort. Michalon, trouvera la mort.

ROGER CANS. (Lire la suite page 8.)

# Services publics et économies budgétaires

# Bien gérer les deniers de l'Etat

l'Etat pour 1990, le gouvernement s'interroge sur les réductions d'emplois dans la fonction publique. Faut-il poursuivre le mouvement de compression des effectifs, ébauché en 1984? La question vaut aussi pour les entreprises publiques, après les agressions dont ont été victimes des contrôleurs de la SNCF.

Depuis six ans, les pouvoirs publics assurent qu'il faut réduire le nombre des fonctionnaires pour mieux utiliser l'argent des contribuables. L'ambition est de s'inspirer du secteur privé pour améliorer la productivité : des services rendus par une administration moins nombreuse et un secteur public aminci, mais revigoré. Dans l'Europe de 1993, la compétition ne se fera pas seulement entre firmes privées, et les nations qui s'en tireront le mieux seront probablement celles dont les secteurs publics seront les meilleurs.

La notion de productivité de l'Etat a fait d'autant plus facilement son chemin que la grande ambition de la gauche arrivant au pouvoir en 1981 - lutter contre le chômage en créant 210 000 emplois publics – s'était soldée par un échec. L'idée qu'une meilleure efficacité impli-que une baisse des effectifs a donc peu à peu été acceptée.

Des problèmes graves sont pourtant apparus, montrant que les besoins en effectifs publics, non seulement ne diminuent pas partout, mais parfois angmen-

nale, la police, la justice. Dans d'antres secteurs, le recours à l'informatique n'apporte pas de réponses rapides : avec les agents du fisc, passés en cinq ans de 85000 à 80000, on a peut-être atteint, pour quelque temps, la limite au-delà de laquelle la qualité du service public se dégraderait. Quant à la SNCF et à la RATP, elles font presque chaque semaine l'amère expérience d'une modernisation mal conque, qui a trop sacrifié aux pronesses techniques et aux investis-sements en matériel moderne, oubliant qu'il faut du personnel pour l'entretien en même temps que doivent être assurés la « réception », le confort et la sécurité des voyageurs.

Le résultat est éloquent : en décidant subitement la semaine dernière, après un nouvel incident grave sur une ligne de banliene, de créer en deux ans un corps spécial de police de cinq cents hommes pour la SNCF, le gouvernement avoue les défauts d'une politique de réduction des effectifs menée sans discernement. Et l'argument du ministère des finances, selon lequel les contrôleurs qui furent attaqués et rossés étaient plusieurs, ne démontre pas que le nombre ne fait rien à l'affaire : la situation s'est en affet tellement dégradée au fil des années sur certains trajets qu'aucune action « normale » ne peut plus maintenant avoir d'effet.

ALAIN VERNHOLES.

CAMPUS

(Lire la suite page 32.)

FREDERIQUE LEBELLEY Tête à tête

Frédérique Lebelley a rencontré des détenus à vie. Elle en a iré un livre choc*: Tête à tête.* Un document unique", Jean-Marie Pontaut / Le Point

'Sur un tel sujet, réussir à passionner sans être jamais démagogue, c'est un modèle à suivre pour traiter de sujets aussi difficiles en demeurant honnête". Philippe Boucher / Le Monde

GRASSET



Les républiques étudiantes au Portugal

L'enseignement des langues en Espagne Pages 17 et 18

**Immobilier** 

Une rubrique d'annonces clas-sées : la sélection détaillée de maisons et d'appartements à louer dans Paris et en banlieue. Pages 26 à 28

A L'ÉTRANGER: Alpirin. 4,50 DA; Merce, 5 dk.; Tscieia, 600 m.; Alemagra. 2 DM; Autriche, 20 sch.; Selgique, 20 fr.; Canada. 1,55 \$; Artifica/Réunice, 7,20 F; Côte-d'hoire, 425 F GFA; Demantsk, 11 kr.; Supagna, 160 post.; Grêc., 150 dc.; Istanda, 90 p.; Italia, 1800 L.; Linya, 0,400 DX; Lumemburg, 30 dc; Norwiga, 12 kr.; Pays-Bas. 2,25 fl.; Portugal, 140 esc.; Sénégal, 335 F GFA; Subde 12,50 cs.; Selesa, 1,60 fl.; USA (ethers), 2 \$.



# Débats

#### **POLICE**

# Le dîner avec le diable

par ÉTIENNE REDON (\*)

Palice, pauvre Jobic! Pauvro justico qui nous a tion où l'honnêteté intellectuelle quitte peu à peu la piste. Que peuser, en effet, d'un parquet laisse sux politiques du ministère le soin de décider? Que penser d'une chancellerie, garante des droits et libertés des citoyens, qui accepte de els procédés ? Et que penser enfin sens politique de ces mêmes magistrats qui, après avoir choisi la solution du renvoi, c'est-è-dire du and deballage public, sont incapaincre » le tribunal que leur choix est le bon ?

Mais aussi, penvre jage, drapé dans les lambeaux de sa sérénité défunte, totalement désacralisé, déstabilisé, tentant de faire croire que ses jours sont en danger comme si let «Bataillons de la dignité», style Noriega, existaient en France ail-leurs que dans l'imagination de cer-

activités quotidiennes au harcèle-ment, légal mais pressant, de la gen-

thélitre de banlieue pour régler ses comptes avec cette Arme, au travers du colonel directeur de l'enquête. Rassemblements, manifestations, déclarations, « V » de la victoire, etc. Où sommes-nous ? C'est du suréal'inventeur des Brigades-mobiles réveille-toi, ils sont devenus fons !

Pauvre Jobic, enfin, dont les diplômes prestigieux out été d'un faible secours dans le closque nauséa-boad de la rue de Budapest. Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Ses démélés avec l'IGPN, au travers de ses précédentes rela-tions professionnelles, n'auraient-ils pas dù inciter, bien avant l'affaire, ses supériours à lui rappeler les règles élémentaires de la «manipulation

#### Pelleties psychologique et marale

tisme est certes devenu pluridisci-plinaire, tout le secteur qui y reste

teur de pollution, psychologique parce que la chair est faible, et morale parce que le vécu quotidien y étant plutôt moins violent qu'ailleurs certains pas ambigus devienment plus faciles à franchir.

La seconde est que, en 1989, en ne fait pius la guerre tout seul, et que le nombre d'écrous n'est qu'un indicateur parmi d'antres de la « qualité » de la répression. Le palmarès d'un « flic » qui ambiticune les plus hauts postes de sa hiérarchie ne doit plus se meaurer aux « *crânes* » réalisés (il en faut aussi, bien sûr!» dans une réserve de chasse privée, mais sur-tout à sa capacité à évoluer dans le monde qui l'entoure. Les périodes de formation doivent alterner avec les périodes d'action, car la fréquenta-tion des voyons, si elle est réductrice moralement, l'est surtout intellectuellement. Il n'est jamais facile de passer des frères Mustafa à Saint-Simon! Le quotidien, surtout celui de la criminalité de division de police iudiciaire, est tellement prenant qu'il a souvent pour conséquence une presse intellectuelle, dont plus d'un flic s'est rendu compte... après coup. La troisième évidence est que l'«indic» n'est pas la «propriété»

tacle à la transparence qui aîdera le policier à se préserver des temations. Il fant définitivement tordre le cou au mythe du tandem « indic-flic », prospérant de concert su travers de leurs prestations réciproques pour le plus grand bien de la société.

La police a besoin de sources : qu'elles soient ouvertes ou non, naines ou techniques, elles doivent être gérées par un service et non per un homme dont l'affection, ne scrait-ce que pour sa carrière, est nécessairement éphémère.

« L'affaire Jobic » est terminée et le principal intéressé peut se féliciter du résultat ; il n'er est pas moins visi qu'elle aura contribué largement à désecraliser la fonction de justice et à jeter une lumière trouble sur les rappeter une numere trouse sur les imp-ports qui régissent les divers pillers de l'Etat. On pourrait gloser à l'infini sur ce thème. Que tous les manipu-lateurs en puissance se rappellent, plus simplement, que, depuis l'origine des temps, «on se sert d'une longue cuillère pour diner avec le diable».

professeur de lettres en lycée, et l'ayant vérifiée auprès de mes

élèves, même les moins « réputés lit-téraires ». Il s'agit peut-être là de cet idéal tant recherché par le poète,

Mais cet idéal s'accompagne du spicen, du poids de glaise qui empê-che l'extase :

Il y a quelques jours mes pas m'ont conduit an cimetière du

Montparnesse, et je suis tombé par hasard sur la sépulture de Charles

Baudelaire. Le moins qu'on paisse

ten dire, et sans jeu de mot, c'est que les fieurs ne lui font pas mal !... Une tombe toute vide, toute sèche, toute dans l'ombre, et qui exhale une désagréable impression d'oubli...

Alors voilà une de nos gloires

s'élèvent dans le monde entier, voilà

un poète immense et prodigieux, reconnu par toutez les générations

confondues, y compris la jeunesse si prompte à l'iconoclastie, voilà

l'auteur d'une œuvre qui doit être

endre à des millions d'exemplaires. qui participe donc au renom de la

culture française, mais anssi aux

Et il n'y a pas un responsable

culturel, pas une association, pas un vendeur de livres, pas un club de

poètes, qui se charge de fleurir réga-lièrement, comme une dette qu'on

acquitte on comme un remords

qu'on répare, la pierre tombale de l'auteur du Guignon ! M. ALBAREDE

et dont le reflet sans doute l'a mé.

# 18 JUIN

# Notre Europe en Europe

par ALFRED GROSSER

destiné à « faire progresse! concrètement l'Union euro-péenne», cele « en permettant aux institutions d'exercer leurs pouvoirs dans les conditions les plus conformes à l'intérêt com-

L'Europe de l'élection parle-L'Europe de l'élection parle-mentaire n'est déjà plus un eim-ple assemblage d'Etats. La Suisse, l'Autriche, la Norvège, le Suède sont elles aussi des démocraties fonctionnant en Europe. Elles sont autres que les pays de la Communauté parce qu'elles ne sont pas de la Communauté. La Poppie, la Houvrie la Tchécostonague, la Hongrie, la Totogre, la Hongrie, la Totogre, la RDA progressent sur les chemins de la liberté; elles sont situées en Europe. Vouloir les sider à progresser plus vite, c'est sans doute une tâche communautaire, mais une tâche exercée vers le dehors de la

Ou'est-ce qui fait donc la spécificité de celle-ci ? La pre-mière réponse devrait être une constatation négative : ce n'est pas-la culture. Certes, le Comion de Bruxelles, contrairement aux affirmations agreesives de Jack Lang, accomplit des efforts remarquables dans le domaine culturel, notamment le comune custures, notamment en matière universitaire, en conférant aux traités, grâce à des subtilités juridiques, une dimension qu'ils n'ont pas d'emblée. Mais pas plus qu'il n'y a de frontière custurelle intercontinentale (les musées américains coupés des européens ? Les romanciers sudculturel de l'Européen d'aujourd'hui ?), il n'y a de frontière intrasuropéenne qui mettrait à part la Communauté, Juridiquement déjà, l'organisme compétent est le Conacil de Europe qui comprend 23 membres et non 12, sans compter la Hongrie, en train d'accéder aux conventions qui lient entre aux

fit de regarder fonctionner l'inetitution non gouvernementale la plus ample, la plus originale, la plus efficace. Née voici trantecinq ans en Sussa, installée depuis bientôt trente ans à Amsterdam, vivant en grande partie des bénéfices de la Loterie nationale néerlandaise et du concours de pronostics du foct-

7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09

Reproduction interdite de tous articles.

mission paritaire des jou

et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037

et index du Monde au (1) 42-47-99-61

9 mais .....

1= ......

FRANCE

728 F

1 030 F

le lalesons pas obscurcir l'objet de notre vote du 18 juin. L'assemblée que nous, citoyens de douze pays, nous, dont les députés et non par groupes politiques et non par groupes nationeus, élirons ce jour-là, sera la première à laquelle s'appliquera le traité dit Acta unique européen, destiné à « faire groupesse! et société, ou encore l'Institut pour une politique européenne de l'environnement, dont le buresu de Paris était dirigé per nation au gouvernement. Ainsi l'institut européen de la Comtion entre la Fondation et la commission de Jacques Delors est étroits, elle ne définit ruille-ment ses activités par rapport à la Communauté. Son champ a toujours été eu moins celui du Conseil de l'Europe et s'étand sujourd'hui de plus en plus à l'Europe de l'Est.

Non, le champ communau-taire, t'est la miss en place d'un table système économique commun tendant à renforcer les société commune, tout celagrâce aux progrès d'un système lement, ce système est trop dominé par le Conseil, c'est-àdire par les gouvernements qui, à la majorité qualifiée, font nationaux. L'Acte unique donne au Parlement auropéen des posone elicus q, travelle sei-uent estable ver colone des que l'intérêt commun exprime en même temps l'inté-rêt national français.

somme nulle. Non si l'on admet. que l'avantage commun est des avantages particuliers. Et même s'il n'en était pes ainsi : tous ceax qui craignent une disune préférence que nos perte-naires allemands pourraient donner à leurs compatriotes devraient se rendre compte que, si l'enjeu du 18 juin est simplement la coordination de politides électeurs allemands n'aura aucune raison de se faire. C'est seulement dans la mesure où notre Europe est autre chose qu'une collectivité d'Etate-nations qu'elle peut devenir une communauté de vie pour les citoyens d'un de ses principeux membres qui est un Etat sans

Tél. : (1) 42-47-97-27

Télex MONDPAR 650572 F

Télécopieur : (1) 45-23-06-81

TÉLÉMATIQUE

Composez 36-15 - Tapez LEMONDE

708 F

1 406 R.

2 946 F

ou 36-15-Tapez LM

SUBSE

584 F

972 F:

1 404 F '-

IM NOW

A Company

The state of the s

Property and

132

or 🖭

21.35

# Au courrier du Monde

# **AMENDEMENT**

# Retrait de permis

Dans l'article de votre édition du 13 mai relatif au débat sur la sécu-rité routière à l'Assemblée natiode l'opposition se sont « acharnés à vouloir retirer au préfet l'autorisation administrative de suspension du permis pour la restituer au seul juge judiciaire, au nom du respect des libertés fondamentales ».

des libertes jondomentates ».

Cela est interprété comme « une inversion paradoxale des rôles ».

Ayant été un défenseur de cet amondement, je me permets de préciser que dans le texte présenté par le gouvernement, il se s'agit pus de suspendre le permis de conduire. suspendre le permis de conduire, possibilité qui demeure dans le code de la route, mais de suppression, ce qui est, vous en conviendrez, d'une

qu'il y ait aucune « inversion para-doxale des rôles », que le retrait définitif de permis s'apperente pour de la suppression de la liberté d'aller et venir, garantie figurant dans le préambule de la Constitution de

notre pays. La réponse du ministre indiquant que le juge administratif pourrait être saisi en appet de ce contentieux marque un virage à 180 degrés par rapport au fait que, depuis 1789, c'est le juge judiciaire le seul garant des libertés fondamentales dans contentes sur le propose de libertés de libertés fondamentales dans contentes sur le propose de libertés de libe

notre pays. Qui peut croire aujourd'hui à l'impartialité de cette pseudo-justice administrative dans une matière où l'appréciation des faits et des per-aonnes en cause seront en perma-nence confrontés à ce mal bien français du piston ?

Pour croire depuis longtemps aux vertus pédagogiques du permis à points, susceptible de modifier pro-fondément le comportement des conducteurs, je n'en crois pas moins à l'évitement de toute suspicion sar des décisions qui concerneront des centaines de milliers de Français

> FRANCIS DELATTRE, député du Val-d'Oise.

## DÉFENSE

#### La mémoire du cardinal Gerlier

Pour la mémoire du cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, et pour le respect de la vérité de l'histoire, je ne peux accepter la phrase du Monde du 27 mai, disant sa « répu-tation d'inconditionnel de Vicky par sa fameuse proclamation de novem-bre 1940 : « Pétain c'est la France, et la France c'est Pétain », etc., que devaient cependant plus ou moins corriger, à la fin de la guerre, ses

Je souligne d'abord que le cardi-nal disnit : « On me cite mal. J'ai dit : Aujourd'hui, Pétain c'est la France, etc. - On était, en effet, en novembre 1940. Mais son action de résistance » n'a pas attends la fin de la guerre, comme pour se dédouaner et assurer l'avenir. Je ne cite que

quelques faits. Le 6 septembre 1942, il a fait lire (en chaire) dans toutes les paroisses du diocèse (Rhône et Loire) un texte, signé de lui, protestant contre le traitement infligé aux israélites.

On connaît l'action du Père Chail-let pour les juifs. Lors d'une cooféreace publique, devant des centaines

LA GRANDE EAU D'HERMÈS.

Créée en 1949, rééditée en 1987, son flacon cristal est gravé, si vous le désires, à vos initiales.

Aujourd'hui, l'Esu d'Hermès est aussi vendue

HERMES

n vaporisateur de voyage 100 ml. Prix conseillé: 340 F.

us personnes, y at enfenon 18 cardi-nal affirmer: « Ce n'est pas le Père Chaillet qu'on devrait arrêter, c'est moi. Tout le monde sait bien que je suis avec lui ».

Sait-on qu'en 1944 un guet-apens fut organisé contre lui par la Ges-tapo? Il devait être abattu, place Saint-Jean, à la sortie de la cathé-drale. « Gueule torque », un agent double, fusillé à la Libération, en fit la révélation, et fit rapporter la déci-sion, disant : « Ne touchez pas au cardinal Geriler ! Vous risquez les

On sait bien aussi qu'il soutenait, sous le manteau, ne pouvant faire plus, l'action des jésuites de Four-vière, et toutes leurs feuilles polycopiècs, répandues chandestinement, écrites par les De Labac, Fessart, etc, et les Cahlers du Témoignage chrétien. On pourrait citer bien

JEAN GAY (prêtre, Lyon).

#### DISCRÉDIT Le Parlement eurapéen et l'Iran

Le Parlement européen aurait pu s'honorer en condami ant les cris du régime islamique iranien. Il vient au contraire de se ridiculiser en appelant, le 24 mai, les gouverne-ments des Etats membres de la CEE « à obtenir que le peuple tranien soit représenté par le Conseil natio-nal de la résistance iranienne ».

Toute personne un tant soit peu informée de la situation en Iran sait

1) que le Conseil en question ne présente rien ni personne d'autre que l'organisatiton des Moudjahi-dines « du peuple » ; 2) que l'organisation en question,

sprès quelques années de gloire et de popularité (pour sa lutte armée coatre le régime du chah), est aujourd'hui totalement discréditée ank yeax du peuple iranien pour s'être rangée, les armes à la main, aux côtés de l'agresseur irakien;

 3) que les Moudjahidines, sous les allures BCBG qu'ils affectent de se donner devant les Occidentaux, sont en réalité des islamistes dont le fanatisme n'a rien à envier à celui des hezbollahs.

Passer de Khomeyni à Radjavi (chef « charismatique » des Moud-jahidines résident à Bagdad) revien-drait donc à tomber de Charybde en Scylla ou, pour prendre des réfé-rences hélas plus familières aux Orientaux, de Staline en Pol Pot. Pour le bonheur de l'Iran comme pour la réputation du Parlement européen, il fant donc souhaiter que la résolution du 24 mai tombe rapiment dans l'oubli.

JEAN-PIERRE DIGARD. directeur de recherche au CNRS, directeur de l'équipe de recherche « sciences sociales du monde iranien contemporain ».

> SPLEEN Le tombeau de Baudelaire

Charles Bandelaire, dont votre Monde des livres - du 19 mai fait

# Le Monde

Edité par la SARL le Monde

André Fontaine, rectour de la publication Ancieus directeurs : Habert Beure-Méry (1944-1969) Jacques Farret (1969-1982) André Laurens (1982-1985)

Durée de la société : cent ans à compter de 10 décembre 1944.

Capital social : 620 000 F Principuux associés de la société

Société civile • Les Rédacteurs du Monde ». Société anonyme es lecteurs du Monde, Le Monde-Entreprises, MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beure-Méry, fondates

> Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.















Localité : Veuillez avoir l'obligamen d'écrire tous les noms propres en capitales d'imprimerie.

**ABONNEMENTS** 

BP 50709 75422 PARIS CEDEX 09 Tél.: (1) 42-47-98-72

BENELUX

762 F

1 089 F

1 386 F

ÉTRANGER : par voie sérienne tarif sur demande.

Pour vous abonner, RENVOYER CE BULLETIN accompagne de votre ou par MINITEL: 36-15 LEMONDE code d'accès ABO

PORTAGE: pour tous renseignements Tél.: 05-04-03-21 (numéro vert)

**DURÉE CHOISIE** 

6 mois □ 9 mois □ 1 m □

علدًا منه الأصل

# Etranger

THE UNIVERSITY OF JORGAN LIMARY ACC, NO. 7243

DATE

🗪 Le Monde 🗨 Jeudi 1" juin 1989 3

ARGENTINE : malgré l'instauration de l'état de siège

# Les émeutes continuent dans tout le pays

La tension reste vive en Argentine, où de nou-velles émentes out éclaté, mardi 30 mai, après des scènes de pillage dans la province de Buenos-Aires. Le ministre de l'intérieur, M. Juan Carlos Pugliese, a indiqué que les forces armées ne servient pas appelées à intervenir. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué, mais selon diverses sources une dizaine de personnes auraient été tuées, lors d'affrontements avec la ots avec la police, an cours de ces derulers jours. Le prési-dent Raul Alfonsia devait rencontrer, mercredi,

**BUENOS-AIRES** 

de notre correspondante

L'état de siège, décrété lundi soir, n'a pas empêché l'Argentine de vivre une deuxième journée d'émentes, auxquelles s'est ajoutée, dans la capitale, une série d'atten-tata à la bombe – de faible puissance, qui, dans le contexte de ces derniers jours, – a suffi à relancer la

Rosario (la troisième ville du paya, située à 300 kilomètres au nord-ouest de la capitale), où tout a ence hindi, n'a retrouvé un semblant de calme que dans la soi-rée de mardi. Elle présente encore l'aspect d'une ville morte : commerces et écoles sont fermés et les rucs désertes. Des groupes d'émen-tiers l'ont parcourue toute la journée à la recherche de nourriture, malgré les patrouilles qui tentaient de les disperser en tirant en l'air. Les supermarchés ayant été dévalisés la veille, ils se sont rabattus sur les petits commerçants - dont certains avaient électrifié leur rideau de fer – et même sur des particuliers.

Devant la « passivité » des forces de l'ordre, certains s'étaient armés et organisés en groupes d'autodé-feuse, bien décidés à défendre leur bien. La route qui relie Rosario à la capitale a été coupée à plusieurs reprises par des barricades de bois et de pneus enflammés. Le calme n'est revenu, apparemment du moins, que lorsque le gouvernement de la pro-vince a demandé à la population de rester chez elle et a averti que les forces de sécurité avaient reçu l'ordre de tirer sur les pillards. Un centaine de gendarmes ont été envoyés en renfort.

son successeur éla, M. Carlos Saul Menera, pour évoquer à nouveau l'éventualité d'une passation de pouvoir avant la date prévue selon la Constitution, le 10 décembre. A Washington, le porte-parole du département d'Etat, M. Richard Boucher. a exprimé les « regrets » du gouvernement américain devant les émeutes, et ajouté qu'il était « important que les dirigeauts politiques et écono-niques travaillent ensemble pour prendre des mesures stabilisatrices ».

nement et du Parti péroniste, dans le

but notamment de trouver le moyen

d'éviter que la crise ne dégénère en un « caracazo » (des émeutes comme à Caracas) (1). M. Antonio Cafiero, gouverneur de la province de Buenos-Aires et président du Parti justicialiste (péroniste), a

déclaré après une entrevue avec le ministre de l'intérieur, M. Juan

Carlos Pugliese, qu'une loi

d'urgence économique et sociale sera destinée à procurer des médica-

ments et des aliments aux plus

nécessiteux et à aider les petites et

moyennes entreprises (pour qu'elles puissent payer leurs ouvriers) ainsi que les provinces dont certaines sont

en faillite depuis plusieurs mois. Quatre-vingt-deux tonnes d'aliments vont être distribuées dans la pro-

vince de Cordoba, et deux cent cin-

quante autres dans celle de Buenos-Aires. Des soupes populaires vont être ouvertes un peu partout dans le

pays ainsi que des restaurants sco-laires.

La CGT, la centrale syndicale

unique (péroniste), a amonoé la mise en place d'un plan de secours d'urgence pour les victimes de la crise, en collaboration avec les chefs

d'entreprise. Elle a finalement rejeté l'idée d'une grève générale pour pro-tester contre les mesures d'autorité

adoptées par le gouvernement. Elle s'est prononcée en faveur d'une accélération de la passation de pou-

et son successeur élu le 14 mai der-

CATHERINE DERIVERY.

(1) A la fin du mois de février des

« émeutes de la faim » violemment réprimées ont fait officiellement donz

voir entre l'actuel président Alfor

nier, M. Carios Menem.

quer d'autant que des camionneurs refusent de livrer de peur d'être dévalisés comme cela est arrivé hundi. On ignore le nombre des vic-times de la deuxième journée (le bilan de hindi est de trois morts et une cinquantaine de blessés), mais les appels aux donneurs de sang lancés par les hôpitaux laissent penser on elles sont nombreuses.

On sait, en revanche, que plu-sieurs centaines de personnes out été arrêtées, dont, selon la police, des membres de partis ou de groupuscules d'extrême gauche », que le gouvernement et l'opposition rennt responsables des troubles.

#### Eviter UE « Caracaze »

Cinq personnes au moins sont mortes et treize autres out été blessées lors d'affrontements entre la police et un millier de personnes qui tentaient de pénétrer dans un supermarché à San-Miguel, dans la province de Buenos-Aires. A Wilde, dans cette même province, les propriétaires d'un autre supermarché ont préféré distribuer eux-mêm des sacs contenant des aliments de base aux trois cents persones res-semblées devant leur établissement.

Dans la capitale, deux bombes ont explosé à l'aube dans des locaux du Parti communiste et du Parti radical et, à l'houre du déjeuner, trois autres ont semé la panique dans la City (la quartier des affaires). Elles n'ont fait qu'un blessé léger, mais ont réveillé de vieux fantasmes chez les Argentins encore traumatisés par le

Pendant toute la journée, le Congrès a été le centre de fébriles réunions entre membres du gouverEL SALVADOR : après dix années de guerre civile et de crise économique

# Le retour au pouvoir d'une droite dure

SAN-SALVADOR

de notre correspondent

en Amérique centrale

chie du café eut été écartée du pouvoir par un coup d'Etat militaire, une droite dure reprend la barre au Salvador avec l'entrée en fonction. jendi 1= juin, du nouveau président, M. Alfredo Cristiani. Le candidat de l'Alliance républicaine nationa-liste (ARENA), largement vainqueur aux élections du 19 mars avec près de 54 % des suffrages, succède au démocrate-chrétien Napoléon Duarte, principale figure de cette décennie sur la soène politique natio-nale, alors que le pays s'enfoace un para de carrelle de la company de la compa peu plus chaque jour dans la guerre civile et la crise économique.

A l'occasion de l'investiture de M. Cristiani, la guérilla du Front Farabundo Marti pour la libération nationale (FMLN) a décrété une "grève forcée » des transports en commun à partir de mercredi. Elle multiplie également les sabotages contre le réseau électrique. La capitale et certaines zones du pays, déjà tale et certaines zones du pays, déjà tale et certaines zones derniers nois par très affectées, ces derniers mois, par les coupures de courant, sont de nouvean, chaque muit, plongées dans une obscurité quasi complète depuis le début de la semaine. Estimant que les résultats du scrutin du 19 mars « ne reflètent pas la volonté de la majorité du peuple » (un peu plus de 50 % des inscrits n'ont pas voté), le FMLN affirme qu'un gouvernement dirigé par l'ARENA est « illégitime ». C'est pourquoi la gué-rilla propose l'organisation de non-velles élections « vraiment libres et démocratiques » six mois après la signature d'un cessez-le-feu qui reste à nézocier.

Dans un nouveau document publié le 29 mai, le FMLN propose une sorte d'alliance avec tous les partis d'opposition pour forcer l'ARENA à négocier une solution politique à une guerre civile qui a fait soixante-dix mille morts en neuf ans. La guérilla s'engage, notam-ment, à cesser les sabotages contre les infrastructures économiques et à ne plus commettre d'attentat contre

syndicaux arrêtés au cours des derières semaines, le respect des grandes réformes réalisées au cours do la décennie (réforme agraire, nationalisation des banques et du nationalisation ou outer que le commerce extérieur), anai que le jugement de l'ancien com Roberto d'Aubuisson (1) et de tous ceux qui sont impliqués dans l'assassinat de Mgr Romero», l'archevêque de San-Salvador abatin en mars 1980 au cours d'une

#### Ne pas peráre Paide américaine

Ce document - le troisième depuis le début de l'amée – a été accueilli dans l'indifférence. Pour le président de l'ARENA, M. Calderon Sol. le FLMN « cherche simplement à se faire de la publicité en profitant de la présence des déléga-tions étrangères » invitées à l'inves-titure. « Les opérations terroristes des derniers jours, ajouto-t-il, confirment que le FMLN cherche à tout prix la confrontation avec le DOUVERY ROUVER

Proceso, la revue de la pins presti-giouse université du Salvador — la UCA, — dont l'orientation est à gauche n'hésite pas à écrire, elle aussi, que la guérilla fait fause route, avec des propositions désudes de « réalisme ». Les auteurs de l'article ajoutent que le FMLN se trompe orsqu'il affirme qu'il « dispose de la base sociale nécessaire pour déclencher une insurrection». Ils reconnaissent que la guérilla a « une puissance militaire considérable » ; mais, selon eux, « une insurrection ourrait conduire à la destruction totale de sa base sociale ».

Les alliés politiques du FMLN au sein de la convergence démocratique (ils cut obtenu à peine 3,8 % aux Boctions du 19 mars du fait, du boycottage décrété par la guérilla) sont eux-mêmes très agacés par la stratégie du Front. Ils ne pensent pas, en tout hypothèse, qu'il puisse y avoir de discussions sérieuses pour parve-

**Proche-Orient** 

les dirigeants politiques au pouvoir.
En contre partie, elle demande la libération de dizaines de dirigeants prudent, affirme ainsi, M. Ruben « Au début, Cristiani va être très prudent, affirme ainsi, M. Ruben Zamora, secrétaire général du Mou-vement populaire social-chréties, une des trois composantes de la Convergence. Il va maintenir des espaces démocratiques pour des rai-sons d'image et pour ne pas perdre l'aide américaine » (autour de 500 millions de dollars per an). Mais M. Zamora croit aussi que les difficultés vont rapid avec l'application da programme économique aéo-libéral de l'ARENA : « La rationalization dans le secteur public va se traduire par des licenciements et l'entreprise privée n'investira par tant que la guerre se poursuivra. » M. Zamora n'exchat donc pes l'éventualité d'une « explosion sociale ».

#### BERTRAND DE LA GRANGE.

(1) Le commendant d'Aubulesce, dirigeant chariemetique de l'alle dans de l'ARENA, est soupçanné d'avoir orga-nisé, su début des années 80, les Escadrons de la mort d'extrême droite, chargé d'assessiner des militants et sym-pathisents de la gauche et de l'extrême pathieuris de la genene et un reacreme ganche. Il garde un poide considérable au sein de l'ARENA. Il pinide pour une solution dans, susceptible d'« au finir au mobus de deux aus avec la guérilla»; ca même temps, il aégocie discrètement avec certains dirigeants du FMLN.

e COLOMBIE : le chef de la police échappe à un attentat. — Le chef de la police d'Etat colombienne, le général Miguel Maza, a échappé mardi 30 mai à Bogota, à un attentat qui a fait au moins quatre morts et trente-cirq bleeds. Sa volture, plé-gée, a explosé, tuent deux de ses gardes du corps et deux passants. L'officier a aussitôt accusé les traficants de drogue colombiens d'être à l'origine de cette attentat. Le 26 avril. Il avait, lors d'une confé rence de presse, accusé nomm MM. Pablo Escober et Gonzalo Rodriguez Gacha, dit « le Mexicain », réputés chefs du « cartel de Medellin », d'avoir organisé des groupes de tueurs, véritables « escadrons de la mort ». Ceux-ci sersient responsables de nombre de crimes politiques commis depuis un an et demi er tes pour parve- | Colombie. - (AFP, AP, Reuter, UPL)

#### **BOLIVIE**: incertitude et tensions à La Paz

#### Les résultats des élections du 7 mai ne satisfont personne

LA PAZ de notre envoyé spécial

Tension et confusion en Bolivie. La publication des résultats officiels des élections générales (législatives et présidentielle) du 7 mai par la cour électorale n'a satisfait per-sonne, à commencer... par le vainqueur. En effet : bien que son candidat à la présidence, M. Gonzalo Sanchez de Lozada, soit officiellement arrivé en tête avec 23,07 % des suffrages, mais sculement 5 815 voix d'avance, le Mouvement nationaliste révolutionnaire (MNR, centre-droit), dont le numéro un est l'actuel chef de l'Etat M. Victor Paz Estenssoro, a réclamé l'annulation des élections. Le parti gouvernemental fait état de « très graves irrégu-larités » pendant le dépouillement et la révision des bulletins par la

Le « coup de gueule » du MNR s'explique : il affronte une offensive qu'il juge « concertée », de l'ADN du général Hugo Banzer (droite) et du MIR (social-démocrate) de M. Jaime Paz Zamora. Une alliance tactique jugée contre nature par cer-tains amis du général Banzer (dictateur de 1971 à 1978) et par des dirigeants du MIR, qui menacent de faire scission. Son seul but est d'éliminer « Goni » (Gonzalo), c'est-à-dire le candidat du MNR à la prési-

#### Par le vote ou avec les bottes...

« Après, on verra », disent « banpour des raisons évidemment oppo-sées - à M. Sanchez de Lozada, le « gringo », artisau, en sa qualité de ministre du plan, de la nouvelle poli-tique économique néo-libérale qui a remis le pays sur rails, mais au prix d'un « coût social » considérable.

Dans cette course incertaine, le général Banzer est second, à un souffle de « Goni » (il a 22,70 % des voix), et M. Jaime Paz Zamora est bon troisième avec 19,64 % des suffrages. Le leader du MIR et ancien vice-président du gouvernement, M. Siles Zuazo (1981-1985), a, pourtant, plus que doublé son score de 1985.

Pour être élu à la présidence le 6 août prochain par le Congrès

(chargé selon la Constitution de choisir entre les trois premiers), «Goni» devrait obtenir le soutien de soixante dix-neuf parlementaires au moins. Il est loin de compte Dans le nouveau Parlement, le MNR a neuf sièges de sénateurs et quarante députés. On compte en revanche huit sénateurs et trentehuit députés « banzéristes », et hui iénateurs et trente-trais députés du MIR. Sur le papier, dans le contexte actuel, « Goni » est battu : d'où la réaction de son parti...

Le général Banzer qui a juré d'être président « con votos o con botas » (par le vote ou avec l'appui botté des militaires) conserve sa chance. Et l'ambitieux M. Paz Zamora, chouchou de l'Internationale socialiste, peut encore espérer regrouper cette « nouvelle majorité » qu'il préconise.

#### Nombreuses critiques

Mais ces combinaisons de coulisse irritent une opinion publique désa-busée et inquiète. « Je ne permettra pas un processus sembla de Panama... » affirme M. Mauro Cuellar, président de la cour électorale, qui a annulé plus de 300 000 suffrages (sur environ 2 100 000 électeurs inscrits). Son attitude est critiquée avec virulence par les partis minoritaires eux-mêmes. M. Carlos Palenque, ex-animateur de télévision deveau le leader populiste des Condepa (Conscience de la patrie) et qui a remporté une victoire écrasante à La Paz (il a deux sénateurs et neuf députés) entend « mobiliser » ses troupes : le peuple des quartiers pau-vres de la capitale. La gauche classique, elle, est laminée (1), de même que les formations indigénistes (2). Les exclus de la nouvelle Assemblée chargée de trouver un successeur à M. Victor Paz Estenssoro, parlent de e lancer leurs sympathisants dans la rue». Une menace qui ne contribue pas pen à faire monter la

#### MARCEL MEDERGANG.

(1) La Gauche unie a dix députés, le Parti socialiste (PS-1) a 2,5 % des suf-frages, et aucun élu.

Après l'attaque d'un village palestinien Une trentaine d'Israéliens arrêtés

Une trentaine d'Israéliens, parmi lesquels des étudiants d'une école talmudique près de Naplouse, ont été arrêtés, le mardi 30 mai, à la suite de l'attaque, la veille, d'un village de Cisjordanie, Kifl-Harith, au cours de laquelle une Palestinienne de seize ans avait été tuée (le Monde du 31 mai). Intervenant dans un climat de tension accure entre colons et Palestiniens, l'atta-que de landi a été la plus sangiante des « expéditions punitives » menées par les premiers contre des villages de Cisjordanie. « Ils [les colons] ont ouvert le feu comme des fous », a notamment déclaré un res-ponsable militaire israélien cité par le quotidien israélien Maarty. Il s'agit d'« une nette provocation de la part des colons », a dit un autre militaire, selon le journal Haaretz.

Par ailleura, le maire d'une implantation juive de Cisjordanie, Ariel, envisage de contraindre les Palestiniens y travaillant à porter un badge portant la mention - travallleur étranger ». Ce projet a suscité une vague de protestations en Israël même, où des pariementaires de sept partis, de droite comme de gau-che, out signé une pétition deman-

cette pratique.

L'UNESCO a, d'autre part, demandé, mardi, à Israël de rouvrir tous les établissements scolaires, at culturela dans les demandé, mardi, à Israel de rouvrir tous les établissements scolaires, universitaires et culturels dans les territoires occupés. La résolution, présentée par quatre pays arabes ainsi que par la Somalie, et adoptée par l'organisation internationale, sculigne que « la fermeture permanente des institutions éducatives et culturelles [en Cisjordanie] pronoque une montée spectaculaire de l'analphabétiame ». La même demande avait été formulée la semaine demière par Washington, semaine demière par Washington, tandis que quatre cents universitaires israéliens dénonçaient la reconduction, pratiquement ininterrouppus depuis deux ans, de l'ordre de fermeture des écoles et universités de Cisjordanie (le Monde du 27 mai).

Enfin, une nouvelle rencontre a en lieu, mardi, à Tunis entre Américains et représentants de l'OLP. Cet entretien, organisé à la demande de Washington, devrait être suivi d'une nouvelle rencontre « très prochainement », a-t-on indiqué de source malestinienne. palestinienne. - (AFP, AP, Reuter.)

#### LIBAN

#### Les combats ont repris

Un accrochage, le plus violent depuis quinze jours, a opposé, mardi chances de saccès rapide de la misson dévolue au Comité des trois. l'armée libanaise sons les ordres du néral Michel Aoun aux milici drazes alliés de Damas, tandis que le littoral chrética était une fois de plus soumis à des bombarde partir des régions sous contrôle de l'armée syrienne. Au même moment, à Rabet, le roi Hassan II du Marce invitait les Libanais « à ne pas désespérer, à s'armer de

Lors d'une conférence de pres in chérifien, membre, avec le roi Fahd d'Arabie saoudite et le président algérien Chadli Benjedid, du Comité sur le Liban mis en place par les chefs d'Etat arabes, à l'occa-sion du sommet de Casablanca (du 23 au 26 mai), a appelé une nou-velle fois à l'arrêt des combats au Liban ainsi qu'à la réouverture de tous les ports de ce pays et à créer une atmosphère propice au règ ment politique du conflit libansis. Le roi Hassan II, pour qui

« toutes les composantes impliquées au Liban obéissent soit à la Syrie soit à l'Irak », & fait preuve d'un

« Il serait de notre part extr ment léger, pour ne pas dire fat, de penser trouver ou mettre immédia-tement sur pied une voie » de règlement du conflit libenais, a-t-il dit

Sur piace, nous signale notre cor-respondant Lucien George, les Libenais sont prêts à garder espoir et à s'armer de patience, comme le leur a recommandé le roi Hassan II; l'espoir, surtout à Beyrouth-Est, de voir les trois dirigeants arabes parvenir à faire lever rapidement le blocus qui étouffe le réduit chrétien. Le générald Aoun, chef du gouverent militaire en secteu tien, a annoncé mardi qu'il était dis-posé à engager des négociations par l'intermédiaire du Comité tripartite, souhaitant qu'elles puissent être fractueuses. De nombreux Libanais, de part et d'autre de la ligne de démarcation, se sont d'autre part étonnés de la façon dont le souverain marocain avait réduit la crise libanaise an seul conflit opposant l'Irak à la Syrie.

## Le sultan Qabous d'Oman a commencé une visite officielle de quatre jours en France

tre jours, la première d'un souverain omanais depuis l'établissement de relations diplomatiques entre les denz pays, il y a denz siècles.

Accueilli à l'aéroport d'Orly par M. Mitterrand, le souverain omani a été dans la soirée l'hôte à dîner du président de la République an palais de l'Elysée. Auparavant, les doux chefs d'Etat avaient en plus d'une heure d'entretien en tête à tête, consacré pour l'essentiel à la situation an Proche-Orient et dans le

An cours du dîner, M. Mitterrand a souhaité « plein succès » à la mis-(2) Les citoyens considérés comme sion de paix au Liban des trois chels d'Etat mandatés par le sommet la population bolivienne.

Le sultan Qubous d'Oman est artif dit, ne se résigne ni à l'éclate-arrivé mardi après-midi 30 mai à l'asservissement du Paris pour une visite d'Etat de quatre jours, la première d'un souverain blème palestinien, M. Mitterrand s'est déclaré « alarmé » per « le pourrissement de la situi Cisjordanie et à Gaza ».

> « J'ai apprécié, 2-1-il déclaré, à leur juste mesure les décisions prisez par le Conseil national palestinien à Alger et les déclarations courageuses de Yasser Arafat (...). J'ai voulu, en le recevant à Paris, l'entendre me confirmer que la reconnaissance d'Israèl de son droit à l'existence et à la sécurité ne souffrait plus de doute dans l'esprit des dirigeants palestiniens. » Il a sonhaité que « rien ne soit fait qui compromette les chances de progresser, si ténues soient-elles ».

Dans sa réponse, le sultan Qabous a affirmé que le gouvernement israélien devait accepter des propositions appelant à la tenne d'une conférence internationale pour la paix an Proche-Orient, prélude à la signa-ture d'un accord global permettant d'assurer la sécurité et la stabilité de tous les Etats, y compris de la Pales-tine et d'Israël.

Le sultan Qabous et M. Mitter-rand se sont d'autre part félicités des perspectives de coopération ouvertes entre les deux pays par cette visite, notamment dans les domaines de l'exploitation pétrolière, des télécommunications, de l'aéronautique et de l'agriculture. Le diner a été suivi d'un concert de musique romantique dans l'un des saions de l'Elysée (le suitan Qabous est un grand amateur de musique classi-

#### SOUDAN

#### Prolongation de la trêve

L'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) a annoncé, le mardi 30 mai, une prolongation de deux semaines du cessez-le-feu qu'elle avait décrété, le 1<sup>st</sup> mai dernier, pour une durée d'un mois, le colonel John Garang a pris cette décision à la demande du président de la RFA. M. Richard von Weizsaccker, au moment où la Commission des droits de l'homme organise une andition sur le Soudan. L'APLS avait annoncé le cessez-le-feu afin d'aider le gouvernement de Khartoum à mettre en œuvre l'initiative de paix signée en novembre entre PAPLS et le Parti démocratique unimiste, et de créer des conditions favorables aux opérations de secours qui se déroulent actuellement au Sud-Soudan

هكذا من الأصل

## CHINE: premières arrestations à Pékin

étant un pays socialiste, « l'autorité qui y préside n'est pas la dictature de la bourgeoisie mais la dictature du peuple. En conséquence, ne livrer à des actions de libéralisme bour-

geois représente une violation de la Constitution », métait dont « per-sonne ne peut s'arroger le privilège

some ne peut s'arroger le privilège d'accomplir ». Ces propos peuvent s'adresser tout autant aux étudiants, dont il a effectivement décrié les actions, qu'à M. Deng et aux hommes comme MM. Li Peng et Yang Shangkun, le chef de l'Etat, qui l'ont suivi. M. Peng Zhen s'est prudemment abstenu de citer le moindre diviseant dens son rallie.

moindre dirigeant dans son rallie-ment conditionnel à la décision de

peut que désapprouver la manière putschiste, lui qui fut, à partir du début de la décessie, l'artisan d'un

retour patient, laborieux, à un sem-blant de légalité constitutionnelle,

dans un pays où, depuis 1949, n'exis-tait aucune loi.

L'incertitude sur les grandes

manœuvres politiques derrière le rideau de normalité que le pouvoir

racan de nomante que le pouvoir feint d'avoir dressé reste totale deux semaines après la décision, prise, si l'on en croit les tracts de la rue, le 17 mai de faire donner l'armée. La

réapparition mardi, aux côtés des

troupes entourant Pékin, d'un des grands commandants militaires, le général Hong Xuezhi, qu'on avait dit purgé pour ses sympathies envers

M. Zhao Ziyang, n'a pas sur le moment reçu d'explication. Dans le même temps, M. Li Peng, qui assu-rait contrôler parfaitement le situa-

tion il y a une semaine en recevant

des ambassadeurs étrangers, n'a plus fait d'apparition publique.

Shangkun, accusant M. Zhao d'avoir été de collusion avec les étn-

diants pour renverser M. Deng, a tendance à faire sourire le Chinois

de la rue. Pour faire bonne mesure,

le chef de l'Etat ajouta tous les

crimes dont un Mao accusait autro-

fois son rival Liu Shaoqi : « Inverses

quarante ans d'histoire de la Chine » risque de voir « la Républi-que populaire s'effondrer »; volonté de « changer, après plusieurs dizaines d'années de lutte, le socia-lisme pour rien moins que le libéra-

Quelle que soit l'authenticité de ces propos, ils éclairent d'un jour sidérant l'état d'esprit régnant au sommet. L'intervention de M. Yang

tourne autour d'une seule idée forte :

« Si nous reculons (sur l'affaire de l'éditorial du 26 avril qui avait vio-

lemment dénoncé le monvement étudiant), nous tomberons tous. »

Personne ne semble être, au trei-

zième jour du putsch déguisé contre Zhao, en mesure d'innocer l'idée

qu'il en serait peut-être allé autrement si on ne s'y était pas pris

Déconsidéré chez lui, M. Li Peng n'est pas plus crédible à l'étranger pour mener un prochain gouverne-

ment. Le on les hommes qui émerge-

rout de la tourmente, si d'aventure le régime s'en sort, auront la tâche monstrueuse d'avoir à rebâtir pièce

par pièce tout le puzzle que le vieil

empereur a désagrégé par son coup de colère, après avoir mis dix ans à

en assembler les pièces : la politique envers Hongkong, Taïwan, la com-munanté chinoise d'outremer, les

investisseurs étrangers, et même, combie des paradoxes, les aspects de

grande politique de la normalisation

avec l'Union soviétique, baclée pour cause de fin de règne... Le seule question qui compte vraiment aujourd'hui est de savoir si

l' « architecte en chef » dont s'est

prévalu M. Li Peng se rend compte de l'ampleur du désastre, et, si oni, ce qui l'empêche d'intervenir publi-

FRANCIS DERON.

Le discours attribué à M. Yang

# Le couvercle commence à se refermer...

PÉKIN

de notre correspondant

Les banderoles déroulées mardi 30 mai sur la façade de l'Hôtel de Pékin ne laissent guère de doute sur les opinions politiques de la direc-tion chinoise, liée à l'armée : il est question de « combattre le libéra-lisme bourgeois » et de maintanir le pays « sur la voie socialiste ». Un complexe hôtelier édifié en société mixte avec des capitaux japonais a jugé bienséant d'afficher de la meme façon son sontien au « gran-diose et juste Parti communiste chinois ». Les signes d'un raidisse-

Le pouvoir a fait savoir qu'il considérait comme « insultante pour la dignité nationale et l'image du pays » la présence de la réplique approximative de la statue de la Liberté sur la place Tiananmen (le Monde du 31 mai). Cello-ci se dressait pourtant toujours mercredi face au portrait Mao Zedong, bien que la télévision l'ait fustigée mardi soir comme « une espèce de statue de déesse » en s'indignant en ces termes : « Ici, ce n'est pas l'Amérique, c'est la Chine. » Trois ouvriers ayant participé à la création d'un ayant participe à attenuat d'an embryon de syndicat autonome à Pêkin, MM. Shen Yimban, Qian Yumin et Bai Dongpin auraient été arrêtés dans la soirée de lundi selon des informations non confirmées officiellement. La nouvelle circulant par le bouche à oreille a proyoqué une manifestation de quelques heures dans l'après-midi de mardi devant le siège du gouvernement municipal et du ministère de la sécu-

La presse officielle a également annoncé la détention de onze motards ayant participé aux escouades qui parcouraient triom-phalement toute la ville, lors du soulèvement pacifique ayant suivi l'ins-tauration de la loi martiale, pour assurer à la population que les troupes n'y avaient pas pénétré. Ils divers incidents dont aucun témoignage n'avait fait état précédemtructions de bureaux de

'Stella" avec Melina Mercouri et "En attendant Godot", LA SEPT proposera

مِلْدًا مِنْ الْأَصِلَ

communications », tentatives de pil-lage de pompes à essence, incita-tions à la grève, jets de pierres et bouteilles en direction des soldats... Il s'agit de repris de justice, « mal-frats notoires » et entrepreneurs privés, a indiqué l'agence Chine nouvelle, qui a pris ses distances pour citer les chefs d'accusation noncés par la police. La presse enance par la poince de la loi mar-tiale lui interdisant d'effectuer des reportages sur l'agitation. Le Quotidien du peuple a noté qu'en dépit de ce réglement les caméras de journalistes étrangers et de Hongkong et Macao étaient encore nombreuses ces derniers jours sur la place Tia-

#### < Voter avec leurs pédales »

Le même journal, organe officiel du parti, a déconseillé aux étudiants de se maintenir sur la place, comme certains en out exprimé l'intention, jusqu'à l'ouverture de la session du comité permanent de l'Assemblée nationale annoncée pour le 20 juin, dans l'intérêt de la sérénité dont cette réunion doit être entourée, Les forces armées - on parle de cent cinquante mille hommes - qui se trouvent dans les casernes entourant la capitale out été montrées à la télévision dans des activités plus martiales que celles des jours précé-

Le convercie commence donc à se refermer sur la bouilloire chinoise. Cela ne veut pas dire que tout soit redevenu normal, loin s'en faut. Les Pékinois continuent, tous les soirs, à « voier avec leurs pédales » en des-cendant à la fraîche, en vélo, par centaines de milliers au centre-ville. Les lecteurs de tracts s'adonnent sans complexe à leur occupation : ce n'est plus par le journal qu'on s'informe, ni devant le poste de télévision, mais an coin de la rue. Avec les étrangers, la complicité des regards, les sourires et hochements de la tête en disent long sur l'état d'esprit frondeur.

La bureaucratie - à l'exception encore remarquée, mercredi, du ministère des affaires étrangères — se livre à son exercice de style traditionnel et obligé d'allégeance à la nouvelle ligne politique. L'insistance officielle sur le « petit nombre » des compables fait penser à une citation figurant dans le tristement célèbre Petit Livre rouge, de Mao : « Le nombre des intellectuels qui nourrissent des sentiments hostiles envers notre Etat est très petit. » On tait alors en mars 1957 et l'artisan de la purge, qui allait envoyer des millions de « droitistes » dans les camps de « rééducation » (travaux forcès) s'appelait... Deng Xiaoping.

Celui-ci s'est enfermé dans un

mutisme complet et on en est réduit à se demander à quel point l'« architecte en chef » contrôle vraiment la situation, an sein même de cette vieille garde qui semble, sous nos yeax, prendre sa revanche pour la mise à la retraite forcée qu'il hi avait imposée. M. Deng n'a pas été vu en public depuis le 16 mai lors de sa rencontre avec M. Gorbatchev. On a sgi en son nom - M. Li Peng en particulier - mais rien n'est venu en particulier ~ mais nen n'est venu confirmer de sa part son approba-tion à tout ce qui se passe au sein de ce pouvoir en miettes. Le chaos poli-tique qui règne au grand jour depuis le départ du chef du Kremlin est radicalement contraire à tout ce que M. Deng avait tenté d'instaurer dans la Chine d'après Mao : le calme, la légalité, la stabilité de nature à inspirer confiance aux investisseurs.

#### Une tache monstrucuse

Un autre grand vieillard, M. Peng Zhen (quatre-vingt-sept ant, mais une santé de fer), ancien président de l'Assemblée nationale, a refait surface lundi estensiblement pour venir soutenir la décision de faire cesser l'agitation et répudier les « intentions scélérates » des « com ploteurs ». M. Peng Zhen a été pré-senté comme étant chargé par le sion formelle n'a été annoncée — de présider une réunion de vice-présidents, non-membres du PCC,

Il a souligné, dans le verbiage tautologique de rigueur, que la Chine

# La rançon de la croissance

Les événements qui se déroulent en Chine attirent l'attention sur les tensions sociales et politiques qu'engendre l'état d'efforvescence économique de ce pays depais dix ans. Une croissance très vive, une transformation du système économique sans précécent dans le monde communiste, ont profondément boulerversé les aspirations et les comportements au sein de la société, et portements au sein de la société, et s'accompagnent de dérèglements dont les mésaits sont, ces demiers temps, directement ressentis par la population.

population.

Si les manifestants protestent surtout contre l'absence de libéralisation politique, il eniste, en arrièrepina, des causes économiques à l'inquiétude et su mécontentement d'use grande partie de la population. Des causes immédiates tout d'abord: pour la deuxième amée consécutive en 1988, le pouvoir d'achat des salariés a stagné et il a même sans doute baissé dans les grandes villes. L'année dernière, l'angmentation du revena moyen du citadin (+ 22 % en prix courants) a

Les inégalités s'aucrent aussi de plus en plus dans les écarts de développement régionairs. La libération des activités économiques et l'accès privilégié aux capitaux et aux marchés étrangers ont acosièré en dix aux le dynamisme de certaines provinces chtières : elles ont développé des entreprises non étatiques suffisamment prospères et des circuits financiers parallèles suffisamment actifs pour résister à la politique de rigueur imposée depuis six moss.

Au début de 1989 la croissance dans la province de Canton était encore de 24% (un cas typique, mais non le seul), alors qu'elle était négative dans plusieurs des provinces les plus panyres. Récentment, l'afflux vers les grandes villes de millions de travailleurs rursux du bâtiment mis au châmage par le blocage des investissements donne une idée des mouvements interprésionant de main-d'œuvre et de régionaux de main-d'œuvre et de citadin (+ 22 % en prix courants) a capitaux que pouvent créer ces inf-sgivi à peine la hausse du coût de la galitéa. Les vigoureuses politiques

## La surchauffe en 1988

| . (%                                                  | tanz de | croissance) | <u> </u> |
|-------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|
| PNB                                                   | 1 32    | ~ Salarita  | + 22.2   |
| Industrie  Industrie  Insusticements  On capital fixe |         |             | . Tales  |

Sources : Bareau d'Etat des statistiques, Pékin. vie, restant bien en decè de la flam-

bée des prix de certains produits ali-mentaires (viande + 37 %, légumes

frais + 32 %).

L'inflation était déjà sensible en 1987 paisque revenus et prix urbains avaient augmenté de 10 %; elle s'est accélérée en 1988 quand, à l'annonce d'une réforme des poix, la population a anticipé leur hausse et procédé à des actuts pampues au cours de l'été. Les ménages ont ainsi réduit le fort taux d'épargue qui avait jusque-là un rôle modératour sur les tensions inflationnistes.

Cette crise de configuee a conduit

Cette crise de confiance a conduit Catte crise de confiance a conduit le gouvernement à prendre à l'autonne des mesures d'austàrité pour intter contre la surchauffe générale de l'économie (ef. tableau): gel des investissements, bloenge des crédits, resserement du contrôle sur les prix et les salaires. En même temps la réforme des prix était reportée et M. Zhao Ziyang, considéré comme son instiguteur, était mis à l'écort des veneuses bilités. était reportée et M. Zuno Zayang, considéré comme son instigateur, était mis à l'écart des responsabilités économiques. Mais la tigneur n'a toujours pas en les résultats escomptés et la menace de stagflation se précise : pour les deux promiers mois de 1989, la croissance industrielle a été ramenée à 8 %, alors que la hausse des prix a atteint 28 %, en rythme annuel.

# Inégalités sociales et régionales

Plus profondément, la stratégie de développement suivie depuis 1979 et la croissance exceptionnellement rapide qu'elle a engendrée ont des effets de déstabilisation sociale. Rompant avec les options du modèle soviétique variante machite (austé-rité – égalité – autarcie), elles out eu pour ressorts des différenciations sociales et régionales, des emprunts à l'étranger. En période faste, où l'améliora-

tion de niveau de vie est rapide, comme ce fut le cas jusqu'en milieu des années 80 grâce à l'essor des productions agricoles, la différencia-tion se faissit par le haut : c'était l'époque des reportages sur des pay-sans « milionnaires ». Mais la stagnation actuelle du pouvoir d'achat masque des mouvements de sens contraire : les commerçants s'enrichissent, les professions intellec-tuelles sont les plus mai armées pour se défendre contre l'inflation, alors que les trafiquants et nombre de

processimates necessaria de cultiférentes provinces avaient jusqu'à
présent contrecarré de tels transferts. La montée des rivalités interrégionales souligne les aléas d'une
stratégie de développement dualiste
misant sur les effects d'entraînement
petra le focade precitime et le reste entre la façade maritime et le reste

du pays. Symptomatiques des bouleve ments en cours apparaît anni la sination des entreprises d'Etat : cette base économique et sociale du régime communiste est de plus en plus menacée par la concurrence de petites entreprises de tous acabits.

Enfin, les réformes économiques qui ont fait de la recherche du profit un moteur de l'activité des entreprises n'ent pas évité les effets pervers : les secteurs considénés comme prioritaires (agriculture, énergie, matières premières) demeurent, à matières premières) demeurent, à ce titre, les plus soumis àu contrôle de l'Etat en ce qui concerne leurs prix. Ceux-ci demeurent relative-ment bas et leurs productions, peu rentables, comainent une progres-sion insuffisante pour répondre à la demande débridée des industries

L'inflation peut s'interpréter ces tensions économiques et sociales. Comme le contrôle macroéconomique qui devait remplacer la planification impérative moribonde se révèle inopérant, les rivalités pour la répartition des ressources se traduisent par une course effrénée à l'expansion des productions, des salaires et des investissements, ent les entreprises, entre les provinces.

The same of the same

Agency States and it is

ABORDON DESCRIPTION

Bear and an

eta jaraja

Action a

1 20 m

Bir San

ĭ2 €<sub>2</sub> ....

.

Ainsi le désengagement de l'Etat, condition nécessaire à une redistribution des pouvoirs économiques, ne suffit pas pour que se stabilise un nouveau système, apte à réguler les conflits d'intérêt qui se donnent libre cours sur le plan économique et social. Ceux-ci sont sans doute la rançon d'une stratégie économique qui a remporté d'incontestables tuccès et dont la percée de la Chine dans le commerce international est un des indices. Reste à savoir si la modernisation de l'économie, sinsi juste amorcée et fragile, peut se poursuivre sans la modernisation du système politique.

FRANÇOISE LEMORIE. Chargée de mission au Centre d'études prospectives et d'informations internationales (CEPII).

# -Encore devant la télé? Non, je regarde LA SEPT. à travers ses programmes de vous faire découvrir la richesse de la création eu-LA SEPT est une chaîne culturelle disponible sur le câble. De "Casse-Noisette" réalisé par Rudolph Noureev aux "Chemins de Zouc", sans oublier ropéenne. C'est pour cela que vous aurez tout szufl'impression de regarder la télé. Comment recevoir LA SEPT:

LA VOIR, ÇA DONNE ENVIE DE L'AVOIR.

#### A TRAVERS LE MONDE

#### Hongkong Les autorités déportent des « boat people » sur une île déserte

Hongkong. — Le gouvernement de Hongkong a déporté, mardi 30 mai, 350 réfugiés vietnamiens sur une lle déserte pour faire face à l'arrivée de 2500 « bost people » dans la colorie britannique en l'espace de trois jours. « Nos capacités d'accuell sont dépassées », a déclaré l'un des responsables officiels de la colorie britannique en précisant que les pertamique, en précisant que les per-sonnes envoyées sur l'ile de Soko, su sud-ouest de Hongkong, resteront sur des bateaux, ou bien aur les quais, sous la surveillance de la police et recavront de l'aqui et de la nouriture. Plus de 850 Vietnamiens sont arrivés à Hongkong mardi, s'ajoutant aux 863 « boat people » enregistrés lundi et aux 747 de dimanche, soit au total près de

2500 personnes. Depuis le début du moie, 8800 réfugiés vietnamiens ont atteint les côtes de la colonie britannique, qui abrite aujourd'hui près de 37 000 Vistnamiens. — (AFP.)

#### Hongrie **Funérailles** quasi nationales pour Imre Nagy

Le comité central du PC hongrois a quatifié, le mardi 30 mai, d'« illégale » l'exécution en 1958 pour haute trahison de l'ancien premier ministre intre Nagy. Cette déclaration, lue par le portre-parole du PC à l'essus de se réprise me 50 à lieu. l'issue de sa réunion, met fin à plus-de trente ans de dogme officiel sur le rôle de Nagy pendent l'insurrection de 1956, qui le présentait comme « contre-révolutionnaire » et traître.

Le réinhumation de la dépouille de l'ancien premier ministre, sortie de la

jetés, doit avoir lieu le 16 juin pro-chain, jour anniversaire de son exécu-tion. La cérémonie aura un caractère quasi national. L'agence officielle MTI a amoncé qu'une minuta de silence serait observée à 12 h 30, ce jour-là, en souvenir des victimes de 1956 et que les cloches de toutes les églises sonnersient au début de la cérémonie au cimetière central de Budepest.— (AFP.)

• MDE : décès à Paris du ministre des communications. Le ministre indien des communic tions, Bir Bahadur Singh, est décédé mardi 30 mai, à Paris, des suites d'une crise cardiaque, à l'âge de cinquante-quatre ane, a annoncé l'ambassade d'Inde à Paris. Le minis-tre avait été victime d'un malsies, le 25 mai, peu après son arrivée à Nice pour assister à la conférence de pour assister à la conférence de l'Union internationale des trifécom-munications (Uff). Il avait été trans-féré à l'hôpital Henri-Monder de Cré-teil, dans la banilleus parlaienne.

Les propositions de désarmement américain entérmées mardi 30 mai américain entermees marui ou mai par le sommet de l'OTAN out suscité diverses réactions positives de responsables soviétiques, même si M. Gorbatchev n'y a fait aucune allusion dans le discours qu'il a proameston dans le discours qu'il a pro-noncé mardi devant le Congrès des députés du peuple. Profitant de la tribune qui lui était offerte mardi 30 mai, à l'occasion de l'ouverture, à Paris, de la Conférence européenne des droits de l'homme, le ministre soviétique des affaires étrangères, M. Edouard Chevardnadze, a quali-fié la déclaration de M. Bush de » pas sérieux et important dans la bonne direction». « Depuis long-temps déjà, l'Union soviétique appe-lait les États-Unis à réduire leurs troupes et armements en Europe.

[...] Nous nous félicitons que notre ligne de conduite s'avère efficace, que l'offensive de la paix porte ses fruits », a affirmé M. Chevard-

soviétique, « la délégation soviétique aux négociations de Vienne est prête à discuter sérieusement les considérations de la partie américaine ». A propos du calendrier très serré proposé par le président améri-cain, il a ajouté : « Seule la pratique nous montrera combien de temps il nous faudra pour arriver à des solu-tions mutuellement acceptables. »

A Moscou, M. Guerassimov, le A Moscou, M. Guerassimov, le porte-parole du ministère des affaires étrangères, a estiné que le lien entre désarmement conventionnel et nucléaire tactique (SNF) tel qu'il est établi dans le rapport de l'OTAN n'est « pas logique ». « Pourquoi ne pas avoure simultanément sur teur les facers ? / 1 Si nément sur tous les fronts? (...) Si les Etats-Unis veulent retarder la conclusion de pourparlers sur les SNF jusqu'à la conclusion d'un accord sur les armes convention-nelles, cela fera trainer les choses

Le vice-ministre des affaires

de notre correspondant

promis conclu la veille.

où il effectue une « visite de tra-

prendre cette visite sans le com-

A l'issue de leur premier entre-

cellerie, détendus et souriants. « Le

résultat de Bruxelles est un mer-

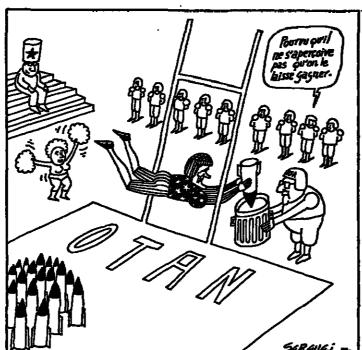

le général Dimitri Koukliev, ont éga-lement salué les propositions faites par le président américain sur le notant que subsistaient des diver-gences et des imprécisions.

#### son interprétation

président français avait à nouveau fait valoir que la solution au débat, qui à ce moment faisait craindre une crise de la l'ellipse de l'allique de la l'ellipse de l'ellipse crise dans l'alliance, résidait dans le désarmement conventionnel. Le président Bush, comme le chancelier Kohl, ont salué à

Bruxelles le rôle du président fran-çais dans la résolution de la polémique. M. Bush, dans sa conférence de que. M. Busa, dans sa connectence de presse, a évoqué les réserves « préserves « préserves « par le président français, à propos des armes concourant à la force de dissuasion française que M. Mitterrand a formellement exclues du champ des négociations de Vicane. Le prési-dent américain entend en tenir compte et ne considère pas qu'il y ait là de difficulté particulière.

a près de deux ans déjà, le président français avait insisté sur cette prio-rité et avancé l'idée qu'il fallait faire

dépendre de l'évaluation des progrès accomplis dans ce domaine conven-

tionnel l'attitude à adopter en ce qui

concerne d'autres catégories d'armes. Il y a quelques jours, reçu dans sa maison du Maine par

M. Bush, qui n'avait pas encore arrêté le détail de ses propositions, le

Il semble en fin de compte que si le rôle de conciliation de M. Mitterrand s'est exercé dans une très grande discrétion, c'est à cause des réserves qu'est tenue de faire la France en raison de son statut parti- travail ainsi e culier dans l'alliance, et qui lui inter-disaient de par trop s'afficher publi-quement. Elle ne veut être d'automae, le 7 septembr concernée en effet ni par les mesures

de désarmement conventionnel qui pourraient affecter des armes à dou-ble capacité (ses avions porteurs d'armes nucléaires), ni par d'éven-tuels pourparlers sur les armes nucléaires tactiques, lesquels, comme l'a rappolé M. Mitterrand dans sa conférence de presse, ne por-teraient que sur les armes relevant du commandement intégré de

Ces réserves n'ont toutefois pas empêché le président français de se réjouir de la dynamique que M. Bush a réussi à enciencher à Bruxelles. Il a notamment salué es la personne du président des Etats-Unis « un homme qui a l'insuition de l'Eurone.

Il fallait l'avoir, effectivement, pour parvenir à faire une réussite de cette réunion qui se présentait sous les plus manvais auspices. Quelques heures de débat n'ont évidemment pas suffi à abolir les problèmes de fond. Ces sommets sont un exercice sémantique consistant à trouver sur sémantique consistant à trouver sur les points conflictuels une formula-tion qui satisfasse tout le monde, et les conférences de presse données par les uns et les autres, mardi en fin de sommet, montraient que chacun, ensuite, donne du compromis l'inter-prétation qui lui est le plus favora-

M. Bush l'a répété : « Il n'y aura M. Bush l'a répèté: «Il ny aura pas de troisième option zéro » et, a-t-il insisté, « partielle » est dire partielle », faisant allusion à la perspective, inscrite dans le rapport de POTAN, d'une négociation sur les armes nucléaires à courte partée visant à une « réduction partielle », et non à leur élimination totale. M. Thatcher allait encore plus loin dans sa conférence de presse en dans sa conférence de presse en déclarant que « les armes nucléaires à courte portée seront toujours

De son côté, M. Genscher, tirant aussi la couverture à lui, estimait, en substance, que le report à 1992 de la décision de moderniser les Lance équivalait à laisser ouverte la possi-bilité d'une troisième option zéro. La dynamique des propositions Buah sur le désarmement conventionnel est telle, expliquait le ministre cuest-allemand, qu'à cette date une déci-sion de modernisation n'aura pas à être prise, ce qui revient en quelque sorte à une troisième option zéro par

Les alliés ont donc pris date pour 1992. Mais, d'ici là, du travail les attend. Un groupe d'experts de l'OTAN doit se réunir des la semaine prochaine pour commencer
à mettre en forme le détail des propositions de M. Bush. Le résultat du travail sinsi engagé devrait être pré-senté à la table des négociations à Vienne, à l'ouverture de la session

A l'ouverture de la réunion de la CSCE sur les droits de l'homme

## « Le devoir de non-ingérence s'arrête où naît le risque de non-assistance »,

déclare M. Mitterrand

Détente oblige, lorsqu'ils dénon-cent les violations des droits de l'homme à l'Est, les pays occidenl'homme à l'Est, les pays occiden-taux n'évoquent plus désormais l'URSS, mais le noyau des « urê-ductibles » : Tchécoslovaquie, Bul-garie et, surtout, Roumanie. C'est ce qui ressort de la première journée de la réunion sur la dimension humaine de la CSCE (Conférence sur la sécurité et la coopération en Burope), qui regroupe à Paris, jusqu'an 23 jain, les treato-cinq pays (1) signataires de l'Acte final d'Helainki (le Monde du 31 mai).

Si quelques chefs de délégation ne se sont pas privés d'attaquer nom-mément certains Etats membres, en tant qu'hôte, M. Mitterrand se devait, dans son discours insugural, prononcé dans son discours insugural, prononcé dans le grand amphithéatre de la Sorbonne, de rester courtois. Aussi, le chef de l'Etst s'est-il contenté de déplorer « qu'il reste encore en arrière du chemits encore en arrière du chemin quelques-uns qui se refusent à com-prendre que la liberté de penser, c'est d'abord celle de penser autre-ment, que la liberté tout court, c'est la liberté d'être différent, et que, entre Etats, le devoir de non-comme c'està à l'estats. ingérence s'arrête à l'endroit précis où nait le risque de non-

#### La Roumanie, les Turcs de Bulgarie

Pour « faire progresser l'Etat de droit », M. Mitterrand a notamment préconisé l'extension, « à l'échelle du continent», de la convention curopéenne des droits de l'homme, qui permet à chaque citoyen d'un pays membre du Conseil de Europe de traduire son propre Etat devant la Cour européenne des droits de l'homme.

- Demandons des comptes à la rhétorique ; il serait bon qu'elle les rende », s'est exclamé le chef de l'Etat, devant les trents-cinq délégations, parmi lesquelles neuf minutres des affaires étrangères et deux secrétaires d'Etat. Plus pragmatiques, ces deux derniers, MM. Klaus Jacobi et Joe Clark, qui représen-taient la Suisse et le Canada, n'ont pas hésité à demander des comptes à

« Il n'est pas acceptable que parmi les trente-cinq pays partici-pant à la CSCE, un seul, la Roumanie, se dérobe aux engagements qui sont les siens, et persiste à dénier aux Etats participants le droit d'engager avec lui un dialogue en

à laquelle participeront notamment le prince von Schwarzenberg, président de la Fédération internationale des comités Helsinkl, et plusieurs intel-lectuels et opposents des pays de

La Fondation du futur organise les

2 et 3 juin un colloque sur « La liberté de l'esprit et la condition humaine en

Europe » avec la participation d'intel-

ectuels français et des pays de l'Est.

Le Centre de recherches et d'études internationales organise un

colloque sur le thème « Vers l'Europe

des États de droit », avec des

juristes, universitaires, représentants de mouvements de défense des

conférence se terminer par un conterence se terminer par un succès, puisqu'un échec metrirait en péril les deux étapes suivantes, les conférences de Copenhagne (5-29 juin 1990) et de Moscou (10 septembre-4 octobre 1991). Tout en faisant l'éloge de la liberté de pensée et d'opinion, le chef de la diplomatie soviétique n'a pas manoné de synligner qu'en missen inter-

application du document de clôture de la réunion de Vienne», s'est imungé M. Jacobi.

Après avoir également mis à

formations venues de Bulgarie sur

les « répressions brutales contre des

les « répressions brutales contre des manifestants paisibles d'origine tur-que ». Quelques instants plus tard, le ministre bulgare des affaires étrangères, M. Petar Miadenov, devait affirmer qu' « il n'y a pas de société idéale et [qu'] aucun Etat n'a

le droit de l'ériger en juge des

M. Chevardnadze, quant à lui, a fait part de son espoir de voir cette

l'index la Roumanie, le chef de la délégation islandaise, M. Albert Gudmundsso n, s'est aussi déclaré profondément troublé » par les

qué de souligner qu'au niveau inter-national, « par malheur, tous ne se sont pas débarrassés des prétentions d'être juges et arbitres ». « Le point de départ selon lequel il ne devrait y avoir dans le monde qu'une seule norme (...) à adopter par tous est immoral et, plus grave, dangereux. A croire que la démocratie ne se bâtit que sur la base des normes et valeurs occidentales, idée que l'on cherche actuellement à împoser au monde », a affirmé M. Chevard-

Par ailleurs, à Vienne, une trentaine de Bulgares d'origine turque expulsés de leur pays ont lancé un appel aux participants, pour le res-pect des droits de la minorité des arcs musulmans de Bulgarie.

A Prague, trois associations, la Charte 77, le VONS (Comité pour la défense des personnes injustement poursuivies) et le Comité tchécoslovaque d'Helsinki, out publié une lettre ouverte commune, dans laquelle sont énumérés queiques exemples de « violations des engagements inter-nationaux » contractés par la Tchécoalovaquie depuis la clôture de la conférence de Vienne, en janvier

MARIE-PIERRE SUBTIL

(1) Tous les pays d'Europe, sauf l'Albanie, ainsi que les Etats-Unis et le

● En marge de la réunion de l'Ouest. (Lundi 5 juin de 9 heures à Paris. — Un comité français de sur- 18 h 30 au CERI, 4, rue de Cheveillance des accords d'Helsinid sera vreuse, Peris 75008).

Créé le 1 injuin au cours d'une réunion

• Le dissidente roumaine Doing Cornea aurait été battue par la police. — En marge de la conférence, M. Dino Zansirescu, porte-parole de la Ligue roumaine avoir appris de source diplomatique que la dissidente roumaine Doins Comes avait été battue par la police pour n'avoir pas respecté l'assigna-tion à résidence dont elle fait l'objet. Selon M. Zansirescu, Mª Comea a Selon M. Zensrescu, produce de suture du recevoir dix-sept points de suture sprès son « pessage à tabec », le jour même ou l'homme politique belge M. Gérard Deprez avait tenté de lui de mouvements de défense des rendre visite à Cluj (le Monde daté droits de l'homme de l'Est et de 21-22 mai). — (Reuter.)

LEUNE AFRIQUE

## Le compromis sur les armes nucléaires tactiques (extraits du rapport adopté par les alliés)

Le rapport adopté par les alliés rappelle dans son introduction les objectifs généraux de l'alliance, puis les progrès récemment accomplis dans les relations Est-Ouest et réaffirme les principes de sécurité de l'alliance, notamment son caractère indivisible : « La présence en Europe de forces nucléaires et conventionnelles américaines et de forces canadiennes démontre que les intérêts de sécurité de l'Amérique du Nord et de l'Europe sont indisso-ciables. (...) Pour l'aventr prévist-ble, la dissuasion exige une combinaison appropriée de forces nucléaires et conventionnelles effi-caces et adéquates qui seront main-tenues à niveau là où ce sera nécessaire. »

Le texte énonce ensuite les objectifs du désarmement. En ce qui concerne les armes nucléaires à courte portée, objet de la polémique,

« (...) Des systèmes à lanceurs terrestres, navals et aériens, y com-pris des missiles basés à terre, seront, dans les circonstances octuelles et aussi loin que l'on peut le prévoir, requis en Europe.

» Compte tenu de l'immense supériorité du pacte de Varsovie pour ce qui est des missiles nucléaires à courte portée, l'alliance en appelle à l'Union soné-tique pour que celle-ci réduise uni-latéralement son arsenal en l'amenant aux niveaux actuels qui existent au sein de la structure mili-

» L'alliance déclare que dans les négociations avec l'Est, l'une de ses toutes premières priorités est d'aboutir à un accord sur des réductions des forces conventionnelles.

» (...) Les Etats-Unis ont exprimé l'espoir que cela pourrait se faire dans un délai de six à douze mois. Une fois la mise en œuvre d'un tel accord en cours, les Etats-Unis, en consultation avec les alliés concernés, sont prêts à entamer des négociations visant à parvenir à une réduction partielle des forces américaines et soviétiques de missiles nucléaires à courte portée basés à terre, en les amenant à des niveaux égaux et vérifiables. Il est entendu, pour les alliés concernés, que des réductions négociées conduisant à un niveau inférieur au niveau actuel de leurs missiles SNF ne seront pas opérées avant que les résultats des négociations de Vienne aient été mis en œuvre. Il faudrait que le pacte de Varsovie procède à des réductions de ses SNF avant cette date.

> (...) La question de l'introduc-tion et du déploiement d'un succes-seur pour le missile Lance sera trai-tée en 1992, à la lumière des loppements en matière de sécu-générale. Bien que la décision rité générale. Bien que la décision soit du ressort des autorités nationales, les alliés concernés reconnaissent l'intérêt que présente la poursuite du financement, par les Etats-Unis, des activités de recherche et de développement con à un successeur du missile Lance à courte portée.

50 % de reçus en classe prépa annuelle. CEPES

#### **Jeune Afrique Economie**

Nº 119 - Mai 1989

est paru

#### Au sommaire de ce numéro :

- Le Cameroun face aux échéances.
- La Tunisie : Ben Ali doit convaincre.
- Mali: Moussa Traoré optimiste.
- Air Afrique en guerre ouverte.
- Plus: Enquêtes et reportages. • Demière actualité économique en Afrique et dans le monde.

En vente chez votre marchand de journaux.

هكذا من الأصل

rmement conventionnel, tout en

#### A chacum

A Bruxelles, M. Mitterrand, que

d'autres obligations appelaient à Paris dans l'après-midi, a été le pre-mier à donner ses impressions à la fin du sommet. Il a réitéré son appui

aux propositions faites par M. George Bush et s'est félicité du succès de la réunion, en particulier de la priorité très clairement donnée étrangères, M. Victor Karpov, tout comme le chef d'état-major adjoint, au désarmement conventionnel. Il y La visite du président Bush en RFA L'euphorie de la concorde retrouvée

C'est visiblement soulagé par le succès du sommet de l'OTAN de Bruxelles que le chancelier Kohl a leté coutumière du fait que le comd'une option zéro pour les armes américain dans la capitale fédérale, nucléaires à courte portée. « La dynamique des propositions Bush vail » de deux jours. On n'ose en effet imaginer, dans les sphères gou-vernementales, le tour qu'aurait pu ent conventionne

istant sur le fait que la décision de modernisation de ce type d'armes sera prise « à la lumière de la situatien, mardi après midi, le président et le chancelier sont apparus de concert sur les pelouses de la chantion de la sécurité en 1992 ». Optimiste professionnel, M. Genscher laisse entendre que tant d'eau aura coulé alors sous les ponts de Vienne que cette troisième option zéro s'imposera d'elle-même, par une décision de non-modernisation des

veilleux cadeau d'anniversaire pour les quarante ans de l'alliance et de la République fédérale », a déclaré le chancelier qui cultivait la méta-phore familiale. Lorsqu'on lui demande qui est sorti vainqueur de la joute bruxelloise, il fait valoir qu'il s'agit d'un compromis « comme dans la vie privée, dans un couple où l'on se fait des concessions mutuelles ». Et, a-t-il conclu, « laissez-mol jouir de ce moment si rare dans la vie politique où, à l'issue d'un affrontement, il n'y a

que des vainqueurs ». Le président Bush, d'un naturel moins expansif, jouant plutôt du sourire en coin que de la jovialité massive répondit : « Jamais les relations entre les Etats-Unis et la République fédérale n'ont été aussi bonnes. » Une phrase qui, prononcée ne serait-ce qu'une semaine plus tôt, aurait provoqué un éclat de rire général, mais qui aujourd'hni vaut absolution de tous les péchés dont l'Allemagne était accusée outre-Atlantique ces derniers mois.

Parlant mercredi matin à Mayence, M. Bush a élargi son propos : « Notre vision, a-t-il dit, est une Europe libre, en paix avec elle-mème. Que les Soviétiques sachent que notre but n'est pas de menacer leurs intérêts légitimes de sécurité. Notre but est de les convaincre, étape par étape, que leur définition de la sécurité est obsolète, que leurs peurs les plus profondes sont sans fondements. (...) La guerre froide a commencé avec la division de l'Europe. Elle ne pourra s'achever

que lorsque l'Europe sera une ». M. Genscher, en dépit d'une lon-gue muit de négociations à Bruxelles, ne manifestait mardi aucun signe d'épuisement. Il fait partie, si l'on en croît la plupart des commentaires allemands, de la cohorte des vainqueurs de Bruxelles. « Le com-promis sur les armes nucléaires tactiques doit beaucoup aux

formulations que le ministre des affaires étrangères avait introduites dans la déclaration gouvernemen-tale du chancelier » écrit par exem-ple la Süddeutsche Zeitung. M. Genscher se tire avec son habine poura être arrêtée » a-t-il déclaré.

# Une journée

A Bonn cependant, l'humeur n'est pas à repartir dans une querelle d'interprétation sur le sens du compromis de Bruxelles. L'euphorie de la concorde retrouvée s'est encore manifestée mardi soir, lors du dîner offert par le chancelier en l'honneu de son hôte américain. Le président Bush a fait aux citoyens ouestallemands le cadeau qu'il avait fait aux Italiens lors de son escale romaine : la suppression des visas pour les touristes ouest-allemands se rendant aux Etas-Unis. Une polémique intérieure ouest-allemande a cependant été déclenchée par l'invi-tation à ce d'îner de l'ancien bourg-mestre de Berlin-Ouest, M. Eberhard Diepgen, alors que son successeur, le social-démocrate Walter Momper, avait été tenu à l'écart. Ce dernier était cependant, lui, dans les projecteurs de l'actualité : il avait franchi le mur qui sépare sa ville pour assister au premier concert donné par la Philharmonie à

Berlin-Est. La deuxième journée du président américain en RFA devait être réso-lument rhénane. Son séjour devait s'achever par une croisière sur le fleuve de Bingen à Cohlence en pas-sant devant la Lorelei, le fameux rocher du naufrage pour les marins fascinés par la blonde chevelure de la mystérieuse jeune fille chamée par Heinrich Heine. Celle-ci est figurée dans un dessin humoristique sous les traits de Margaret Thatcher. On voit le chancelier Kohl s'efforcer de retenir l'attention de son bôte, pour qu'il ne tourne pas ses

yeux dans cette direction... LUC ROSENZWEIG.

#### DANEMARK

#### Le Parlement envahi par des perturbateurs masqués

COPENHAGUE

de notre correspondante

Le Folketing (le Parlement dancis) a vécu, le mardi 30 mai, un événement sans précédent en cent quarante et un ans d'existence. Alors que les députés étaient en séance, l'hémicycle a été brusquement envahi par une solvantaine de perturbateurs masqués qui, en pous-sant des hurlements, se sont mis à lancer des tracts et à vider des corbeilles à papier sur la tête des quel-ques ministres présents.

Les assaillants entendaient protester contre les projets de l'Assemblée concernant Christinia (la cité des marginaux de Copenhague) et, plus généralement, contre les plans de compression économique et sociale du gouvernement. Une bataille s'ensuivit entre les huissiers et les

A l'exception d'un représentant du Parti du progrès, qui se mêla aus-sitôt à ces affrontements, les autres clus, plus ahuris qu'effrayes, se contentèrent de se tenir antant que possible à l'écart des empoignades. Les attaquants ne tardèrent d'ail-leurs pas à se replier rapidement, et la police, quand elle arriva, ne réussit qu'à en arrêter une trentaine. Les

Tous les chefs de parti, à com-mencer par le président social-démocrate, ont sévèrement et clairement condamné cet incident, qui aura quand même rendu un service aux membres de la Chambre unique : il leur aura montré que leur sécurité et celle de leurs réunions ne sont pas aussi parfaitement assurées qu'ils pouvaient le croire en dépit les mesures qui avaient été prises ces dermères années devant la montée du terrorisme en Europe. Il semble que les gêneurs aient réussi à s'introduire dans la place par la

porte des cuisines du restaurant. On l'apprendra peut-être à l'issue de l'enquête ordonnée par le presi-dent du Parlement, qui voudrait savoir, en particulier, pourquoi la alée d'urgence, a mis dix

CAMBLLE OLSEN.

**POLOGNE**: la campagne pour les élections du 4 juin

## A Siedlce, Solidarité fait face à un communiste capitaliste et à un indépendant d'extrême droite...

de notre envoyée spéciale

D'abord, on a l'impression d'entrer dans un autre monde à d'entrer dans un autre monde à mesure que l'on s'éloigne de Varsovie, en allant vers l'Est. Les vieilles maisons basses de bois peint, aux allures d'isbas russes, rappellent que la frontière soviétique n'est plus très loin. De plus en plus, elles sont rempiacées par des maisons en ciment toutes droites, sans caractère et jamais tout à fait terminées. Ici, les sariculteurs sont neuvres: il n'y a agriculteurs sont panvres; il n'y a pas de tracteur, mais des chevaux; on fauche à la main, et toute la famille jusqu'à la grand-mère est mobilisée dans les champs pour les foins sous le soleil, comme dans les films des années 50.

Enfin, on aperçoit sons les acacias en fleur un signe familier : l'emblème rouge et blanc de Solidarité, son petit drapeau qui flotte affi-ché à l'arrêt de l'autocar. A l'entrée du village de Debe-Wielki, la grille de l'église est couverte d'affiches de Lech Walesa et de son syndicat. Un peu plus loin, à Minsk-Mazowicki, les messins est plessedé en vitine les magasins out placardé en vitrine les affiches des différents candidats aux élections parlementaires des 4 et 18 juin avec un éclectisme méritoire. Parmi eux, bien sûr, de sombres inconnus, comme cette dame qui se présente pour défendre « les droits de la mère et de l'enfant », et puis, les vedettes : Mieczysław Wilczek, le peu orthodoxe ministre de l'industrie, qui a fait fortune dans le secteur privé dans la région, et

 Condemnations annulées. Le Parlement polonais a adopté, tundi 29 mai, à une forte majorité prononcées contre les opposants politiques depuis la création du syndicat Solidarité, en 1980. La plupart des militants de Solidarité qui avaient connu la prison ont déjà été amnistiés, mais la nouvelle loi permet la destruction pure et simple de leur casier judiciaire. -- (Reuter.)

Gabriel Janowski, l'un des fonda-teurs de Solidarité rurale.

Sur ses affiches, M. Wilczek ne mentionne pas son appartenance au parti, et d'ailleurs, à part les candi-dats de Solidarité qui annoncent clairement la couleur, il est difficile de savoir qui est qui dans toutes ces candidatures. C'est un peu ce qui inquiète les permanents du bureau électoral départemental de Solida-rité, entassés dans le minuscule local que leur a alloué, loin des étatsmajors de Varsovie, la mairie de Siedlee, chef-lieu de soixante mille habitants.

#### L'avertement

Zone rarale, avec quelques petites industries, la région n'a pas une réputation d'ardent militantisme. Les hommes de Solidarité sont pourtant relativement confiants. « Les gens s'intéressent aux élections et viennent nombreux nous voir », assurent-ils. De fait, c'est un va-et-vient incessant dans le petit bureau où l'on vient chercher affiches, tracts et conseils. Mais ils craignent, le 4 juin, la concurrence d'un candidat «indépendant», Romnald Starosielec, qui se présente comme « catholique sans parti, militant d'orientation nationale chrétienne », professe des idées à mi-chemin entre celles de Mgr Lesebvre et de Jean-Marie Le Pen, et accuse les candi-dats de Solidarité de « collaboration ». Cette candidature n'a pas été sans causer quelques frictions entre Solidarité et certains curés du coin au début, « mais maintenant, ça s'est arrangé », affirment les supporters de Lech Walesa : dans ensemble, ils peuvent compter sur l'aide du clergé.

Tout ce petit monde se retrouve à 15 heures dans l'amphithéâtre d'une école supérieure, où onze candidats de toute dénomination tiennent ensemble une réunion électorale devant deux cents personnes. Très applaudi le candidat du pouvoir, M. Wilczek, polo à col ouvert et moutre d'or rutilante au poigaet, se

définit comme le « représentant du capitalisme en Pologne », ne man-que pas une occasion de rappeles qu'il est « riche », ou qu'il fait par-tie, comme il dit, de « l'élite finan-cière du pays ». Il se dit « effrayé par les programmes » de ses adver-saires, « irréalisables et au mieux nass ». Il se dit aussi « convaincu que le parti sera minoritaire au Sénat », et que « pour la première fois de ma vie, je serai dans l'oppo-

Interrogé sur l'avortem tion qui agite beaucono les Polossis en ce moment, le candidat « natioen ce moment, le candidat « natio-nal chrétien » Starosielec, sanglé dans son veston, cravaté, le cheveu ras et l'œil sombre, loue « les reli-gieuses qui ont été violées pendant la guerre d'Espagne et qui ont élevé leurs enfants ». Les candidats gar-dent entre eux un ton assez civilisé. Les questions sont en sénéral plates dent entre eux un ton assez civilisé. Les questions sont en général plates et n'effleurent pas les grands débats politiques. L'une d'elles, pourtant, fait éclater Gabriel Janowski, de Solidarité. « Tant qu'il me restera des forces, promet-il, excédé, je luteral pour chasser le communisme et le mal hors des frontières polonaises. Et, à l'origine du mal, ce n'est pas Staline, ce sont Marx et Lénine qui ont commencé... ». La fin de sa phrase disparaft sous les applandissements.

SYLVIE KAUFFMANN.

**ITALIE**: après les élections municipales partielles

#### Chrétiens-démocrates et socialistes sortent renforcés

de notre correspondant

Le pouvoir, même en crise, rap-porte encore des voix. Sar les douze partis qui se présentaient, en effet, dimanche 28 et lundi 29 mai aux élections administratives partielles (municipales), scules les formations (municipales), seules les formations qui participent au gouvernement (Démocratie chrétienne en tête, puis socialistes, républicains et libé-raux) sont en progrès. Tous les autres, à commencer par le Parti communiste et le Mouvement néo-fasciste, enregistrent un déclin. Plus d'un million d'électeurs (soit

83,9 % des inscrits) se sont rendus sux urnes pour renouveler les conseils municipaux de 166 com-munes. Certes, l'essentiel de la consultation avait lieu dans le centre consultation avait tien dans le centre sud du pays, et seules 92 communes étaient assez peuplées pour voter à la proportionnelle. Cela limite quelque peu la signification nationale du scrutin. Mais, dans un pays où les sondages fiables sont rares, inutile de dire que la consultation a pris pour tont le monde d'autant plus de valeur qu'elle avait en lieu en pleine valeur qu'elle avait eu lieu en pleine crise gouvernementale et à trois semaines des élections européennes. Grand vainqueur du serutin avec

39,6 % des voix (contre 36,9 % anx municipales précèdentes de 1983 et 38,6 % aux législatives de 1987), les démocrates-chrétiens exultent. Selon Il Papolo, ces résultats sont plutôt de bon augure pour résoudre la crise en cours, et montrent qu'il n'y a pas d'alternative à la majorité de coalition actuelle.

de ccalition actuelle.

Beaucoup dépend évidemment de celai qui a fait tomber, le 18 mai, le cabinet De Mita, à savoir M. Bettino Craxi. Avec 19,1% des voix (contre 17% aux dernières municipales et 14% aux législatives), l'homme fort du Parti socialiste italien — même s'il n'ignore pas que le PS fait traditionnellement mieux aux élections locales qu'aux nationales — a évidenment de quoi se réjouir.

Les résultats du PCI (16.9%.

rejouir.

Les résultats du PCI (16.9 %, contre 22,1 % et 22,6 % en 1987) ne sont guère encourageants pour lui.

«L'effet Occhetto», du nom de son très actif secrétaire général, sur lequel comptait le parti, ne s'est guère manifesté. Avec 4 % des voix, contre 5 2 % en 1982 et 7 2 % 1977, le MSI néo-fasciste, lui, ne s'est apparenment pas remis de la mort, en 1987, de son grand leader, Giorgio Almirante...

PATRICE CLAUDE.

● YOUGOSLAVIE : un manifestant tuš au Kosovo. – Un manifestant de souche albanaise a été tué et plusieurs autres ont été blessés mardi 30 mai au cours d'un accrochage avec la police anti-émeute à Podujevo, dans la province autonome yougoslave du Kosovo, à 50 kilomètres au nord de Pristina, chef-lieu de ta province. Selon la version officielle, une cinquantaine d'Albanais qui manifestaient dans la petite ville aux cris de « Kosovo République I » et « Nous voulons une Constitution / s ont attaqué la police à coups de pierres. Puis des coups de feu auraient été échangés de part et d'autre. - (AFP.)

URSS

# Signes d'ouverture à Moscou



(Suite de la première page.)

Et comme il n'est pas de pouvoir parlementaire sans moyens, le chef de l'Etat s'est parallèlement pro-noncé pour l'adoption d'un statut du léputé qui devra disposer « immént » de locaux ou rencontrer ses électeurs et qui pourra, membre ou non du Soviet suprême, peser beaucoup plus directement sur le travail législatif qu'il ne l'avait été

formulées à la tribune, M. Gorbet-chev a en effet donné son accord à l'organisation de deux, et non plus d'une scule session annuelle, des 2 250 députés du congrès qui sera appelé à se prononcer sur les « lots importantes ». Autrement dit, le pouvoir ne sera pas là, tout entier, concentré parmi les 542 élus au Soviet suprême dont les commissions seront, au demourant, composées pour moitié de simples députés au congrès bénéficiant du droit de

#### Des référendunes

Cela fait bel et bien 2 250 députés de plein droit, et M. Gorbatchev a rappelé dans la foulée que le parti avait « définitivement condamné » la confusion des pouvoirs entre son propre appareil et celui de l'Etat. Ces pouvoirs respectifs, a-t-il dit, doivent être « clairement déli-mités » afin que le parti puisse jouer son rôle « d'avani-garde » et de garant du processus révolutionnaire [de la perestrolka en la] proté-geant contre les agissements conservateurs et d'ultro-gauche ». Tel que décrit par M. Gorbatchev, le parti aurait ainsi à « principalement har-moniser les intérêts des principaux groupes sociatix > et proposerait pour cela « dialogue et coopération à toutes les organisations sociales et

Des mots? Sans doute, mais des engagements aussi, qui se précisent un peu plus à chaque discours, qui ont déjà été suivis d'actes, dont la ont dejà ett suivis d'actes, dont la réunion de ce congrès n'est pas le moindre, et des engagements prismaintenant devant un pays attentif et passionné. Cela fait une grosse différence avec deux indigestes pages grises de la *Pravda*, que pour ainsi dire personne ne lit, et toute l'intervention du moins en moins secrétaire général et du plus en plus chef de l'Etat, qui était au demeu-rant résolument réformatrice.

Cela était vrai (le Monde du 31 mai) pour ce qui est de l'écono-mie avec l'insistance mise sur le passage de l'agriculture à l'exploitation privée, le développement de la multiplicité des formes de propriété, la réduction des dépenses militaires, la nomination d'un vice-premier min tre chargé de superviser la mise en place des réformes ou encore la reconnaissance du marché, « pulsque aucun autre mécanizme économique n'a été inventé ».

#### L'affaire de Thilissi

Cela était tout aussi yrai dans le domaine politique puisque, non content d'affirmer ainsi un pouvoir législatif, M. Gorbatchev s'est rallié à toute une série d'idées et de propoperestroika, de ce qu'on appelle « la gauche » depuis qu'il y a un Parle-ment. La soumission à référendum des lois les plus importantes?

« Mon attitude à cet égard est positive. - La modification, avant les élections locales qui auront donc lieu. au printempe et non pas à l'automne prochain, de la loi électorale ? C'est d'accord, puisqu'il faut tenir compte de ses insuffisances. L'examen rapide du train de lois sur les libertés? Oui, bien sur, car · le renouveau de la société doit se fonder sur celui des lois » et que le code soviétique doit répondre aux engagements internationaux pris à Vienne par l'URSS.

La guertion nationale? « Nous n'avions pas, aux débuts de la perestroïka, pris la pleine mesure » du problème et il fant aller maintenant vers l'autonomie économique des républiques fédérés et autonomes et « fermement » définir les pouvoirs respectifs de l' « État fédé-ral » et de ses composantes.

Au passage, M. Gorbatchev a déclaré que les événements de Tbilissi, « la mort d'innocents », dit-il, ne devrait jamais se reproduire, et un député géorgien lui succède bien-tôt à la tribune. Il racoute, en détails, la répression du 9 avril, les issues bouchées, les crânes brisés à coups de polle, les gaz, « une bataille organisée à l'avance et menée avec une cruavté particulière, rien de neuf, sauf que c'est en direct à la télévision et que le commandant de la région militaire de Transcaucasie, le général Rodio-nov, lui-même député, ne peat pas ne pas intervenir. Un haut respon ble de l'armée soviétique est inter-pellé par un député et doit se défen-dre.

Il le fait en disant qu'on parle du « caractère pacifique du meeting, alors qu'étaient lancés d'ignobles appels à en découdre avec les Russes », qu'on avait peint sur les murs de Tbilissi «L'URSS est la murs de l'ouissi «L'ORSS est la prison des peuples» et que c'était cela «la variante géorgienne de la perestrolka et du pluralisme d'opinions». Les gaz? «Là encore, ce n'était pas l'armée. » Les pelles? C'était pour que «les soldats se défendent, puisqu'ils n'étalent pas comés » Les issues houchées au armés ». Les issues bouchées au moment de la charge? Elles l'avaient été par les manifestants. géorgien, un homme qui a largement repris à son compte les protestations de sa république, il a, affirme le général Rodionov, participé à la prise de décision de faire nettoyer la

Démissionné après les événe-ments, l'ancien premier secrétaire parle, lui, de ses contacts, avant la charge, avec le ministre de la défense et le secrétariat d'Etat du comité central et demande que solent nommés ceux qui ont don l'ordre d'utiliser des pelles et des gaz . Dans la soirée, les députés pourront voir — mais cette fois à huis clos — un film vidéo sur la charge des forces de l'ordre, sinsi que des images tournées par armée. « Toute la vérité doit être faite, quelles que soient les persormes ou institutions concerni déclare M. Gorbatchev, en appuyant la candidature, avancée par la délégation géorgienne, de M. Iakovlev, son bras droit au bureau politique, pour présider la commission parlementaire créée pour enquêter sur ces événements.

Le congrès avait auparavant récusé le très conservateur M. Karpov, président de l'Union des écrivains. Dernière nouvelle de la journée : le congrès va élire de nou-veaux représentants du Haut-Karabakh au Soviet suprême, afin de donner satisfaction à la majorité arménienne, qui s'était fait împoser des candidats par les Azéris.

#### BERNARD GUETTAL

 Moscou assouplit les quotes imposés aux Britanniques. — L'URSS a redéfini, merdi 30 mai, le quota de 205 persones imposé la semaine dernière aux personnels de institutions britanniques à Moscou, après l'expuision d'URSS de huit diplomates et de trois icumalistes britanniques en réponse à l'expulsion de Londres d'un nombre identique de Soviétiques accusés d'espionnage. Seion M. Guennadi Guerassimov, le porte-parole des affaires étrangères, le quote fixé, qui devait inclure tous les citoyens britanniques travaillant à Moscou, ainsi que tous leurs employés soviétiques, na concern plus que le personnel de l'ambassede et les journelistes britanniques accré-dités à Moscou. — (AFP.)

-Ce soir, nous dînons chez Maman. -C'est vraiment dommage, mais LA SEPT présente ses programmes sur FR3. Ce soir, LA SEPT vous donne votre belle-mère, wous ne regretterez rendez-vous sur FR3. Au programpas d'avoir annulé votre diner. me: une leçon de cinéma par Berg-Comment recevoir LASEPT: tél.: man. Même si vous aimez beaucoup LA VOIR, ÇA DONNE

ENVIE DE L'AVOIR.

# Le Village Marin du Golfe de Saint-Tropez PORT-COGOLIN



Sainte-Maxime, à deux pas du carrefour de La Foux Maisons de pêcheurs et appar-

tements avec appontement ou anneau de port privatif Petites résidences de deux et trois étages en copropriété traditionnelle et résidences de tourisme ■ Boutiques, commerces, artisans, restaurants ■ Port de plaisance, coche d'eau pour visites et liaisons interstations Capitainerie et toutes activités marines Une belle architecture régionale, jardins aménagés, piscines, loggias-terrasses, soleil Possibilité de meubler et louer sa résidence directement avec Ribourel Un vrai village piétonnier, pour les passionnés de plaisance et de bateau . La nouvelle station des fanatiques de la mer et de la Côte d'Azur.

120, Champs-Elysées 75008 Paris. Tél. (1) 45.62.56.56

Appel gratuit au : 05.00.56.56

Bureau de vente et d'informations sur place.

Une réalisation Dumez Immobilier Promotion.

| Les prix ci-dessus sont fermes et définitifs à la réservation. Crédit à taux préférent                           |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Découpés et résumez ce bon à RIBO(RIG. 20 Champs Elys                                                            | ées, 75008 Paris. |
| Tel. (1) 45.62.56.56:<br>Veuillez madresser gratuitement votre documentation sur-                                |                   |
| Yeutlez madresser gramitement volce documentation sur-<br>Le Village Marin du Golfe de St-Tropez à PORT-COGOLIN. |                   |
| None Tel bur Tel bur                                                                                             |                   |
| e dinesse                                                                                                        | -                 |
| CPL_                                                                                                             |                   |



# Le combat des mouvements écologistes pour l'environnement,

L'expression « Europe verte », jusqu'à ces derniers mois, renvoyait à la politique agricole comme. Depuis la montée des Verts en Allemagne en place chez les Douze et, plus généralenouvel espace écologique européen, qui

CEE, lois de ià. Les partis verts, écologistes ou alternatifs, n'occupent encore qu'une toute petite lace dans la plupart des pays de la Com compris chez ceux qui, comme le Da les Pays-Bas, manifestent une sensibilité écologique très vive. Mais la représentation politique des écolos européens ne correspond plus à leur poids politique réel dans l'opinion. Tous les partis européens, de l'extrême ganche à l'extrême droité, sont traversés par des courants écologiques plus it de vert. Tous les états-majors font assaut

que, Mª Margaret Thatcher, convoque

# La saga des Verts européens

(Suite de la première page.)

Cette bataille antinucléaire franco-allemande, vécue comme one défaite, va mettre un terme au premier âge de la contestation écologique en Europe. Il manque encore aux écolos un relais politique pour se faire entendre dans tances de décision.

Ce relais, les écolos allemands vont le trouver en fondant le parti Vert en 1980. Désormais, l'écologie ne sera plus sculement une folie donce », telle qu'elle fut incarnée en France par René Dumont, candidat à l'élection présidentielle en 1974, ni une aventure solitaire, comme l'élection en 1979 du Suisse Daniel Brelaz, premier écologiste à pénêtrer dans ine enceinte parlementaire.

Les Allemands sont suivis par les Belges, qui envoient six députés au Parlement dès 1981, puis l'année d'après par les Irlan-dais de la Green Alliance (Alliance verte), et les Portugais de l'organisation Os Verdes. Ces deux dernières formations, qui plafonnent à des scores dérisoires, prouvent qu'il ne suffit pes de disposer d'un parti vert pour jouer un rôle perceptible sur la scène politi-

En France, les écologistes se rangent – très provisoirement – derrière un nouveau candidat à l'élection présidentielle, Brice Lalonde, animateur des Amis de la Terre et partisan d'une « écologie heureuse » qui tranche avec la conception allemande. Mais la ganche arrive an pouvoir, et les écologistes français sont pris à contre-pied. On leur cède aussitôt Plogoff et le Larzac, les deux matiques contre le modéaire et l'armée. Beaucoup de militants, voyant leurs camarades de lutte dans les allées du pouvoir, se démobilisent. Et les autres, constatant bientôt que la gauche endosse à son tour ce qu'ils ont combattu - force de frappe, programme nucléaire, notamm

# Le rejet du nucléaire

L'année 1982 marque le creux absolu de la vague écologique en France. Finis les grands rassem-blements où les militants isolés se ressourcent, où les combattants obscurs se montrent au grand jour et reprennent courage en consta-

sation contre le déploiement des Dans la foulée, « die Grunen » font pour la première fois leur entrée au Bundestag avec vingt-huit sièges lors des élections de mars 1983. Le mouvement commence à essaimer dans toute l'Europe. Il se crée, en 1983, des partis Verts au Danemark, en Espagne (Alternativa Verda, en Catalogne), au Luxembourg (Greng Alternativ), aux Pays-Bas. L'an 1984 voit naître Los Verdes en Espagne et les Verts en France. En Grande-Bretagne, le Green Party apparaît officielle-ment en 1985, et la Fédération italienne des listes vertes en 1986. Seule la Grèce, bonne dernière dans la course, n'a toujours pas de parti écologiste. Une coalition hétéroclite est en cours de formation pour présenter une liste aux élections européennes de ce mois.

La protestation contre le re, qui a donné naissance à la nébuleuse écologiste européenne, continue de jouer un rôle important. En RFA, le site de Wackersdorf, en Bavière, où s'est ouvert le chantier de construction d'une usine de retraitement de combustibles irradiés - les



déchets nucléaires », - reste un des principaux centres de ralliement depuis le lancement des travaux en 1986.

An Luxembourg, en Belgique et en Sarre, la mise en route de la centrale de Cattenom (Moselle) qui, en cas d'accident majeur rayerait de la carte le petit Luxembourg », déclenche à partir de 1986 une levée de boucliers. En Espagne, les rares mouvements de protestation écologique se concentrent aussi sur l'industrie nucléaire. La centrale de Lemoniz, au Pays basque, a connn ses premières manifesta-tions en 1978, et même l'assassi-nat d'un ingénieur en 1981, lorsque l'ETA militaire a pris le relais des écolos. C'est l'immersion en mer de déchets nucléaires qui a fait naître une section de Green-peace à Vigo (Galice). Au Portu-gal, en 1987, les écoles sont sortis de leur ghetto en protestant contre le projet de construction d'une centrale nucléaire à Sayago, en Espagne, à douze kilo-mètres de la frontière portugaise.

la contestation antinucléaire était traditionnellement le fait de Greenpeace et des Friends of the Earth (Amis de la Terre), la catastrophe de Tchernobyl a dopé le petit parti Vert. Les élections qui ont suivi ont fait quadrupler les voix du Green Party et lui ont permis d'avoir pour la première fois deux élus dans des conseils de district. Seule la France, en la matière, fit exception. Les Verts ne profitent pas de la présence des

municipales de 1989, pourtant a favorables en général, ils ne percent ni à Nogent-sur-Seine ni Cattenom ni à Creys-Malville, les hauts lieux de la contestation de réactions de rejet; et les Verta français en ont profité.

#### Phries acides et voitures propres

Si la lutte antinucléaire demeure le « fonds de com-merce » des Verts, d'autres thèmes porteurs sont apparus au fil des ans. En Allemagne, la revendication d'une plus grande moralisation de la vie politique (scandale Flick) et l'alerte a Waldsterben (dépérissement des forêts) prennent le relai de la lutte contre les missiles américains pour relancer in mobilisa-tion. Dramatisée à l'extrême, le Waldsterben oblige les grands partis à réagir et à intégrer désor-mais la défense de l'environnement dans leurs stratégies. Des phos-phatées en passant par les PCI soulienneat leur initiative.

aérosols, accusés de détruire la Ba Espagne, les derniers comtant aux Verts d'élargir leur audience auprès de nouvesux

Aux Pays-Bas, les Verts peuvent toujours compter sur la pol-lution du Rhin pour s'attirer les sympathies de l'opinion. Qu'il soit pollué par les saumures françaises des potasses d'Alsace, les rejets doz, et la «mort du Rhin»), le siand égout collecteur d'Europe» justifie le combat des écologistes. La mort des phoques réchanifement de la planète par «effet de serre», qui provoquerait une redoutable montée de la mer

Les écolos belges mênent mjourd'huils latte contre le TGV nord. Letracé de la nouvelle voie, dans un pays aussi densément peuplé que la Flandre, provoque des craintes habilement exploi-

en guara contre les chasseurs (1,6 million, un peu moins nom-breux qu'en France) accusés de tirer sur tout ce qui bouge. Par trois fois (1973, 1980, 1984), ils ont tente d'imposer un référen-dum, mais il leur manquait l'appui des guinds partis. Depuis le mois d'avril, une quatrième campagne est lancée, qui pourrait

and the state of the state of the

E P MAR D PAR

couche d'ozone, les campagnes en bats se sont déroulés contre la tout genre se multiplient, permet-création d'un camp d'entraînement militaire dans la province de Cindad-Real, dans le sud de la Castille (le Larzac dix ans après) et contre le TAV (Tren de Alta Velocidad), prolongement du TGV français. Mais ils ne savent que faire contre la pollution de Pair qui sevit à Madrid et à Bar-

# De droite ou de gauche?

partis verts sur l'échiquier politique. Confluents de deux mouvances — l'une antimilitariste. antinucléaire et libertaire, traditionnellement proche de la gau-che, l'autre naturaliste et apolitique, — les Verts varient souvent d'un pays à l'autre. D'une manière générale capendant on retrouve un certain nombre de constantes : la lutte pour le respect de l'environ-nement et la limitation de la pollu-tion, qu'elle soit d'origine nucléaire ou industrielle ou agricole, mais aussi la moralisation de la vie publique, nationale et interla ve pubaque, nationale et imer-nationale. L'affaire Filck et la dénonciation des pratiques des partis traditionnels pour se fournir des fonds llégalement, le refus de la guerne nucléaire ont été aussi importants pour le phénomène vert en RFA que la lutte contre le Moldetant. Wakisterbert L'aspiration à une refonte « écologiste » de la société, hors des schémas tradi-tionnels de la droite et de la gauche, s'exprime de plus en plus fortement et on volt apparaître toutes sortes de théories sur la restructuration écologiste de l'économie.

En France, après l'arrivée à la tête des Verts d'un naturaliste en tous points modérés (Antoine Waschter), on observe aujourd'itui aussi une transformation du mouvernent avec l'entrée en masse depuis la marée verte des munici peles de mars 1988, de militarita d'extrême gauche avides d'en découdre avec l'Europe du « grand marché » et la société de consom-

Le parti des Verts, devenu lieu d'accuell pour tous les sans-parti - depuis les conservateurs bon teint jusqu'aux contestataires de gauche — commence à être inv par des militants qui, tel Alain Lipietz, veulent tordre le cou au productivisme et à l'économie de merché. « Sommes-nous de gau-che ? Non, répond Dominique Vaynet, porte-perole national des Verts. Car la geuche n'est plus à gauche. » Mais les Verts français font veloir que, pour la Nouvelle-Calédonie comme pour la Palestine, ils sont « è geuche de le gau-che ». « Antoine Waechter est l'unique tête de liste aux euro-péennes à avoir rencontré Arafat », observe Marie Christine Aulas, spécialiste du Proche-Orient.

Les Verts européens s'appuient Les Verts européens s'appuient aujourd'hui sur un ouvrage fondateur, Our Common Future (Notre evenir à tous), rédigé par l'ancien premier ministre norvégien Groffariem Brundtjand (1). En France, c'est Pierre Radanne, l'un des théoriciens les puis pointus des thouses, je plaide pour ce développement durable (e. sustainable ») qui seul, peut permettre la survie de l'homme sur le planète, dit la Le Nord étrangle le Sud et lui rappo-Nord étrangle le Sud et lui reproche ensuite de détruire son envi-ronnement i » Pour lui, il n'y à pas de différence entre la lutte sociale et le combat écologique. « L'écologie est forcément amicapitaliste », affirme-t-il. «La seule grande dif-férence entre nous et les communistes, dit Alain Lipietz, c'est le

productivisme » Or le producti-visme est encore largement une valeur de gauche, de tradition ouvrière. Les Verts la rejettent totalement, au profit de la qualité

Que les Verts, globslement, soient considérés comme apparte-nant à la gauche — ce qui n'est vrai que pour seulement deux tiers de leurs électeurs, — c'est un fait. a sumit de voir de que l'extreme droite, jalouse de ces nouveaux rivaux, envisage comme tactique pour les prochaines échéances électorales. En décembre demier, le professeur italien Aleasandro Di Fjetro s'étonneit devant le groupe des Droites européannes que l'épòlogie, valeur de droite qui défend la conservation de la patrire et s'en prend aux dépits du nature et s'en prend aux dégâts du progrès, « ait été utilisée par la gauche comme instrument de geuche comme instrument de pénétration politique ». Et 11 conclueit « il faut désormeis mettre, sur pied dans chaque pays européen un organisme de protection de l'environnement qui soit vraiment de notre bord, afin de coistituer une grande fédération d'argenisatione écologiques européennes de droite qui puisse, sux Verts et sux écolo-pacifistes. L'éveu est chir. L'extrême droite étrage de voir des gauchistes » icééder à la soire politique su nom de valeurs que chacun,

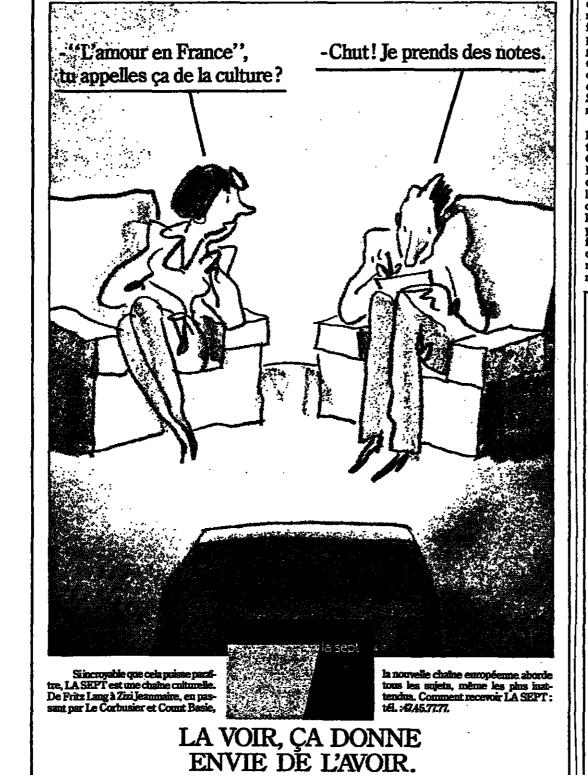



#### le désarmement et la moralisation de la vie publique

drastique qu'il est renversé par ses aliés libéraux! Cette fièvre verte est antarellement exacerbée par l'échéance des élections européennes de ce mois de juin. Même si le Parlement de Strasbourg ne joue qu'un rûle mineur dans le concert européen, chaque gouvernement, chaque parti, tient à y être représenté le plus largement possible, afin de ne plus passer pour le cancre de l'écologie dans la classe des Douze. La surenchère verte, incontestablement, est inspirée par des considérations d'opportanité. Mais elle s'inscrit anssi dans l'air du temps qui, à travers le monde

entier, pénètre peu à peu les milieux dirigeants, les décideurs, tous ceux qui sont chargés de gérer, non plus sentement leur pré carré, mais la planète entière. L'environnement ne connaît plus de frontières, ni nationales ni même continentales. C'est précisément ce que les Verts essayaient — en vain jusqu'à présent — de faire comprendre à leurs interlocuteurs. On les écoute davantage aujourd'hui, surtout dans les pays où les électeurs influencent la décision, comme c'est le cas dans la Communauté européenne.

An Portugal, ce sont les plantations industrielles d'eucalyptus (pour la pâte à papier) qui mobilisent les écolos. Une manifestation dans le nord du pays, qui avait mobilisé toute une ville, a même provoqué des heurts avec la police.

En Grèce, le gouvernement a dû finalement renoncer à laisser s'installer une usine d'alumine à portée de fumée du site de Delphes. Il a accepté de mettre en zone de protection plusieurs plages de l'île de Zante, en mer Ionienne, pour préserver du tourisme les lieux de poste de la tortue de mer caretta. Une bataille se prépare dans le massif de l'Olympe, où des projets d'équipement touristique indignent les amoureux de la montagne.

Même dans la verte Irlande, épargnée par les fumées industrielles, surviennent parfois des révoltes écologiques. Le mois dernier, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblées à Westport, une localité de la côte onest, pour protester contre un projet d'exploitation minière d'or. Les gens du lieu disent qu'ils n'avaient jamais vu un tel rassemblement depuis le soulèvement contre les Anglais en 1921!

#### Beaucoup d'échecs et quelques succès

Les écologistes européens n'ont pas réussi à empêcher le déploiement des fusées Pershing ni la construction des centrales nucléaires. Mais ils ont été rejoints par l'Histoire. Avec Gorbatchev, l'heure est au désarmement. Après Tchernobyl, on ralentit ou on gèle les parcs nucléaires existants. La Belgique a renoncé à construire sa huitième centrale et prévoit un retour au gaz naturel. La RFA peine à faire tourner ses centrales existantes, soumises à très haute surveillance, et va renoncer à son usine de retraite-

ment de Wackersdorf. Le Danemark a exclu tout recours à l'énergie nucléaire. Les Pays-Bas ervent leurs deux centrales en activité mais renoncent aux trois autres prévues. L'Italie, où le référendum de 1987 a dit «non» à la poursuite du nucléaire, a arrêté deux centrales (sur quatre). L'Espagne gèle son parc existant et renonce donc à cinq centrales nouvelles. La Grande-Bretagne n'envisage plus d'installer en Ecosse une nouvelle usine de retraitement. Même la France, pays le plus mucléarisé du monde (70 % de son électricité!), a dû céder à Plogoff et n'envisage plus de nouveau site.

Dans les autres domaines de l'environnement, les résultats de l'action des Verts ont été variables. S'ils n'ont pu arrêter les nouvelles autoroutes ni les projets de TGV - beaucoup d'écolos défendent le rail. - ils ont en revanche fait capoter bien des équipements à problèmes. En France, dernièrement, le gouvernement a dû suspendre les travaux (pas commencés!) du barrage de Serre-dela-Fare, en Haute-Loire, et annuler une déclaration d'utilité publique pour la construction d'une ligne à très haute tension entre la France et l'Espagne. En Allemagne, l'adoption du pot catalytique et l'abandon des CFC, annoncés très tôt, résultent de la ession constante des Grünen sur l'opinion. En Italie. l'interdiction des voitures au centre de Florence et de Bologne, et la campagne qui se développe anjourd'hui contre les sacs plastiques, est la conséquence directe de l'action des écolos. Ce sont eux aussi qui ont poussé, dans beaucoup de villes italiennes, à la collecte sélective des déchets - pas seulement le verre, mais aussi le papier, les boîtes d'aluminium et même les

Quant aux Pays-Bas, où la cine Beatrix elle-même met en garde contre le déclin de la planète, on n'y compte plus les mesures prises sous la pression du lobby écolo. Même les cultivateurs néerlandais, souvent traités de «cochons» par les Verts, viennent de publier un plan d'action où ils prévoient de revenir à une agriculture «propre», c'est-à-dire moins intensive (diminution des engrais et pesticides chimiques). Et le gouvernement Lubbers, tombé pour avoir envisagé un programme trop vert (trop coûteux, en fait), maintient aujourd'hui l'essentiel de son projet.

Les écolos européens ont marqué cette dernière décennie. Plus aucun gouvernant, plus aucun industriel ni chef d'entreprise, plus aucun élu même, ne songe aujourd'hui à lancer quelque projet que ce soit sans se préoccuper de leur réaction. Même les pays de l'Europe du Sud doivent s'aligner sur cette tendance lourde de la Communauté. Si l'Acte unique intègre la protection de l'environnement dans la construction européenne, c'est à eux qu'on le doit. Si l'on respire mieux un jour dans les rues de nos villes, parce que nos voitures sont plus propres et les cheminées d'usine mieux filtrées, on le devra aussi à ces empêcheurs de polluer en rond qui gesticulaient maladroitement. Seront-ils plus efficaces lorsque leur internationale verte sera constituée en partis solides et disciplinés? C'est en tout cas leur rêve: après la contestation, ils aspirent à la gestion.

ROGER CANS.

Enquête réalisée avec la collaboration de nos correspondents : Christian Chartier (Amsterdam), Patrice, Claude (Rome), José-Alain Fralon (Bruxelles), Thierry Maliniak (Madrid), Camille Olsen (Copenhague) et José Rebelo (Lisbonne).

# La tentation du pouvoir

ES Verts au gouvernement? Ce qui peut paraître une boutade dans beaucoup de pays européens est déjà une réalité en RFA. Quatre ens après une première expérience qui n'aura duré que quelques mois, en Hesse, la participation des Verts au pouvoir entre dans les faits. Deux coalitions entre les sociaux-démocrates et les «alternatifs» viennent de voir le jour, à Berlin-Quest, et, au niveau municipal, à Francfort, sans presque qu'on s'en aperçoive. Lors de sa visite à Paris, au mois de mai, le nouveau bourgmestre social-démocrate, M. Walter Momper, s'étonnait qu'à Washington et à Londres, où à s'était auparavant rendu, le sujet ait été à paine évoqué. Mais l'événement des élections de janvier 1989 à Berlin-Quest avait bien davantage été l'irruption de l'extrême droite sur l'échiquier politique de la République fédérale.

L'entrée des Verts au gouvernement régional de Hesse en 1985 avec les sociauxdémocrates avait soulevé une tempête dans le pays. Deux ans à peine séparent cette première coalition « rouge-verte » de l'entrée au Bundestag des premiers députés de la toute jeune formation. L'establishment, qui prédisait alors aux Verts une existence éphémère, écarquillait les yeux en voyant celui qu'on appelait le « député aux baskets », Joshka Fischer, devenir ministre à Wiesbaden, responsable pour l'environnement.

ble pour l'environnement.

Aujourd'hui, les Verts sont une composante incontournable de la vie politique. Les responsables sociaux-démocrates n'hésitent plus à évoquer ouvertement, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, la possibilité d'une coopération avec les Verts au niveau du gouvernement fédéral si l'arithmétique électorale de 1990 le permettait. Contrairement à ce qu'on avait pu penser au début, les Verts non seulement sont

toujours là, mais ils n'ont cessé de renforcer leurs positions. Ils devancent régulièrement le Parti libéral, allié du chancsier Kohl à Bonn, qui n'a pas réussi à Berlin-Quest à frenchir la barre des 5 % indispensables pour avoir des élus. Les déchirements qu'a connus le parti cas demières années, les bagarres sans fin entre « fondamentalistes » et « réalistes » sur la conception de l'activité politique à mener, n'ont en rien entamé son crédit auprès de l'électorat. L'évolution des conceptions des grands partis en matière d'environnement, de désarmement, largement influencée par leur présence, suffisait à elle seule à la justifier aux yeux d'une frange importante de l'opinion.

#### Les trois préalables du SPD

Comme l'a montré la rupture de la coalition de Hesse, provo-quée par les durs du Parti social-démocrate, il a failu quelques années pour que la question de la participation des Verts aux plus hauts niveaux du pouvoir se pose de façon plausible. Non seulement le parti des Verts avait besoin de temps pour se stabiliser et offrir une image un peu moins chaotique de luimême, mais pendant longtemps les sociaux démocrates n'ont agi à son égard que dans l'optique de le faire disparaître. Au sein même des Verts, la réponse était loin d'être évidente. La coalition de Hesse avait là aussi soulevé des tempêtes. Le mouvement n'allait-il pas se faire corrompre à son tour par les jeux de pou-voir ? Des années durant, cette question dominera tous les congrès. Pour violent qu'il ait été, ce conflit sur la stratégie à suivre est cependant resté confiné à un cercie somme toute restreint de dirigeants. Pendant ce temps, au niveau local, dans les municipalités et les cantons, des centaines de militants ont pu

apprendre à gérer et amssser une expérience qui faisait largement défaut au début du mouvement. Le moment venu, en 1989, ce sont eux qui ont tranché et permis sux « résistes » d'imposer leur point de vue. Leurs adversaires « fonda-

mentalistes a avaient fait capoter

en 1987 à Hambourg une possible coalition avec le SPD, refu-sant les compromis nécessaires, notamment la reconnaissance à l'Etat du monopole de la vio-lence. Les Verts de Hambourg ont de tout temps été domin par l'extrême gauche, l'une des principales composantes avec les utopistes de l'alle fondamen reliete. C'est une tendance posttent proche, les « alternatifs » de Berlin-Ouest, qui participe aujourd'hui à un gouvernement régional. Au cours des négocia-tions avec les sociauxdémocrates, ils ont accepté les trois préalables edgés par le SPD: non-remise en cause de la présence des Allies, monopole public de la violence, adoption automatique à Berlin-Ouest des lois de la République fédérale. Malgré les affrontements graves avec la police provoqués par les autonomes la 1º mai, la cosition passé sans encombres le cap des premières semaines. A Francfort, capitale de la finance ouest-allemande et fief des Realos, les Verts se sont vu confier trois postes d'adjoint au maire, dont l'un pour Daniel Cohn-Bendit, chargé d'une expérience originale dans le domaine des relations avec les communautés d'immigrés. Il n'est venu à l'idée d'aucun responsable industriel comme en 1985 de Malgré d'êpres merchandages, notamment avec l'industrie chimique, le pragmatisme qu'avait su manifester l'ancien sobcante-huitard Joshka Fischer korsqu'il était ministre de l'envi-ronnement de Hesse a, il est vrai, besucoup contribué à cal-

s esprius. HENRI DE BRESSON.

# Les forces en présence

● BELGIQUE: aux élections européennes de 1979, le parti ECOLO (Verts de Wallonie) obtient le meilleur score de la Communauté: 5,1 % des suffrages. Aux législatives de 1981, il s'octroie six sièges de députés, une première au sein de la CEE (le premier député écolo, étu en 1979, était Suisse). Aux européennes de 1984, il atteint 9,85 % des voix; il retombe à 6,77 % aux législatives de 1987. Les Verts belges ont deux députés au Parlement européen.

DANEMARK: les Verts danois n'ent jamais pu dépasser 1,3 % des voix. La concurrence des autres partis, qui se proclament tous écologistes, les maintient dans la marginalité. Pas de projet de centrale nucléaire à combattre. Rien que des écoliennes ! En revanche, la Société danoise pour la protection de la nature (1911) est en pleine expansion. De 50 000 adhérents en 1975, elle est passée aujourd'his à 270 000.

● ESPAGNE: divisés entre organisations régionales, les Verts espagnols n'ont obtenu que... 0,44 % des voix aux législatives 1987 (90 000 suffrages). Pour les prochaines européennes, ils ont réussi à présenter pour la première fois une liste commune, conduite par une écologiste de longue date, l'avocate andalousa Purificacion Garcia — c'est son nom !

•

e FRANCE: la première percéa des écologistes en politique remonte à 1981, lorsque Brice Lalonde a recueilli 3,87 % des suffrages à l'élection présidentielle. En 1988, Antoine Waechter n'a pu faire mieux (3,78 %). La deuxième percée est apparue aux cantonales de 1988 et surtout aux municipales de mars 1989, avec des pourcentages àtteignant parfois 30 % (8 % en moyenna générale). Ils ont aujourd'hui queique

1 400 conseillers municipaux, dont une douzzine d'adjoints au maire dans des villes impor-

GRÈCE: on compte aujourd'hui plus d'une centaine de groupes écologistes dans le pays, répartis entre onze organisations différentes, presque toutes constituées après 1985. C'est autour du plus actif d'entre eux, le Mouvement écologique alternatif, que se constitué actuellement la coalition qui doit se présenter aux élections européennes. Les Verts grecs vont pouvoir se compter.

• IRLANDE: l'Altiance verte n'a jamais dépassé 2,3 % dans les districts où elle se présentait, ce qui représente 0,6 % au plan pational.

e ITALE: le pays connaît une prolifération d'associations de protection de la nature comme les Amis de la Terre, le WWF (130 000 adhérents), Italia Nostra (12 000 membres), la Ligue pour la protection des oissaux (LIPU, 20 000 adhérents). Le seul mouvement politique a longtemps été la Ligue pour l'environnement, créée en 1980 dans la marge du PCI. Elle regroupe aujourd'hui des écologistes, d'anciens communistes et des militants d'extrême gauche (Parti radical, Parti démocrate prolétaire). Les premiers Verts se sont présentés en tant que tels aux législatives de 1987 et n'ont obtanu qu'une moyenne de 2 % des voix (mais certains Verts s'étaient présentés sur d'autres liaites). Le groupe des « Verdi » a onze députés à

e LUXEVIBOURG : l'Alternative verte a atteint 6 % des voix sux dernières élections et deux députés à la Chambre.

 PAYS-BAS : dans ce pays où Greenpeace revendique 350 000 donateurs, les Verts n'ont pes de parti à la hauteur de leur rôle. Le Groene Partij, fondé per le Parti radical, ne s'est jamais présenté seut. La coalition présentée aux européennes de 1984 (Groen Progressif Akkord) a obtenu 5,6 % des suffrages et deux élus aujourd'hui membres du groupe Arc-en-Ciel à Stras-

● PORTUGAL: le Parti des Verts, là non plus, ne s'est jamais présenté seul. Allié au Parti communiste et au groupe intervention démocratique, qui ont obtenu 14 % des voix aux élections générales de 1987, les Verts portugais ont deux

• RFA: les Grünen ont eu vingt-huit députés au Bundestag en 1983 et sept députés au Parlement européen en 1984. En 1987, avec 8,3 % des voix, ils ont renvoyé quarante-quatre députés au Bundestag. C'est de loin la plus forte représentation politique des Verts dans la CEE.

• ROYAUME-UNI : les

députés à l'Assemblée nationale,

Greens, pris en tenzille dans le système majoritaire à un tour, n'ont jamais pu faire élire un député. S'ils ont atteint en moyenne 7 % des voix dans les scrutins locaux, leurs 133 candidats aux élections générales de 1987 n'ont recueilli que 90 000 voix, et trois seulement ont dépassé 2,5 % l Pour les prochaines européennes, les Verts britanniques vont jouer leur vatout : présenter un candidat dans chacun des 78 districts. Il feur en coûtera 1 000 livres de caution par candidat, qui ne seront remboursées qu'à partir de 5 % des voix. Les Greens, qui n'ont que onze conseillers de districts, ont cependant le vent en poupe. De 7 500 membres en septembre dernier, ils sont passés à 10 000 aujourd'hui, soit exactement autant que les communistes.

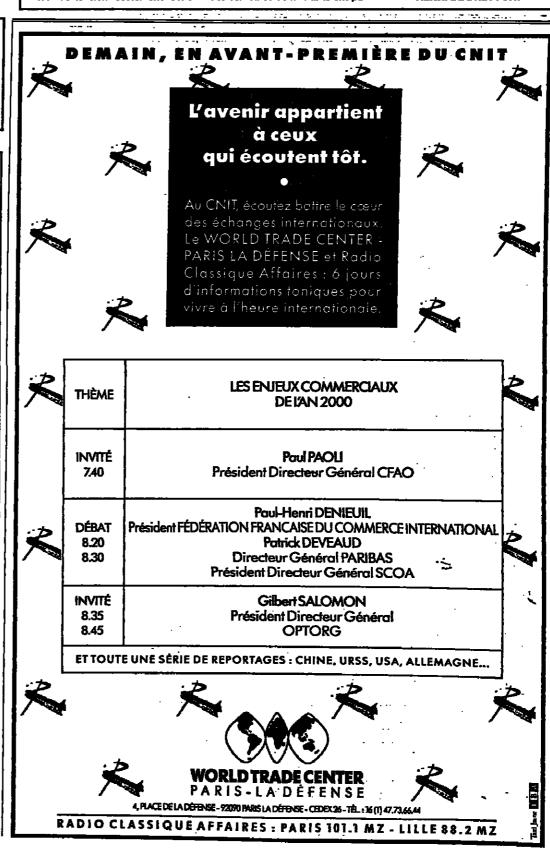



# Politique

## La campagne pour les élections du 18 juin

#### M. Fabius s'efforce de mobiliser les élus et les militants socialistes

M. Laurent Fabins Pavait dit leurs paroles. N'avait-il pas laissé, en quittant le pouvoir en 1981, une différence d'inflation de huit points entre la France et l'Allemagne, alors que cet écart est, anjourd'hui, « de zéro ». « Ce n'est pas tout à fait la même chose ! », a lancé le chef de file socialités. Difficultés et risques pour le PS, mais, aussi, pour sa tête de liste. Pour faire face aux écuells d'une élection par nature peu mobili-satrice, le président de l'Assem-blée nationale recherche les initiatives et les gestes symbol rmettant de mettre en isnages es divers aspects de son message. Il compte, aussi, auprès des militants, sur la combativité dont il fait preuve dans ses mee-

LYON

de notre envoyé spécial

L'abstention reste la principale préoccupation des responsables de la campagne socialiste, qui se préoccu-pent davantage de mobiliser l'électorat de ganche que de séduire celui qui peut être tenté par d'autres listes. La mobilisation de la base socialiste passe aussi, néanmoins, par la dénom ciation des positions prises par les auquel M. Fabius s'est livré, mardi 30 mai, à Lyon, en mettant en cause, principalement, M. Jean-Marie Le Pen et Valéry Giscard d'Estaing.

Dans la «capitale de la Résis-ance», le chef de file socialiste s'est indigné des propos du président du Front national accueillant d'un «et de l'ancien milicien Touvier. « La démocratie, a dit M. Fabius, c'est encore et toujours la mémoire. L'Europe et la démocratie deman-dent que la lumière soit faite sur Touvier et qu'il soit effectivement

jugé l »

M. Fabins a répliqué, d'autre part, aux critiques formulées la veille par M. Giscard d'Estaing lors de son passage sur Antenne 2. « Foux condidat unique d'une vraie liste de droite », l'ancien président de la République est mal placé, selon M. Fabius, pour reprocher sux socialistes de ne pas ettre leurs actes en accord avec

Ayant ainsi affirmé que M. Fran-cois Mitterrand a fait davantage que son prédécesseur pour l'Europe monétaire, M. Fabius a développé les différences qui séparent sa liste de celles de l'opposition. Il a souligné, portagnement que les socialistes sont notamment, que les socialistes sont les seuls à parler de l'Europe de la santé, thème illustré, dans l'après-midi, par une visite de services hospitaliers sous la conduite du professeur Jean-Louis Touraine, candidat sur la liste du PS.

Le professeur Léon Schwartzen-berg, candidat en cinquième position sur cette liste, a pris la parole au cours de ce meeting, qui a confirmé la popularité de l'éphémère ministre délégué à la santé. « Nous devons faire reconnaître la santé comme un droit naturel, acquis à tous les citoyens d'Europe », a déclaré le cancérologue, qui a cité Saint-Just : « Le bonheur est une idée neuve en

L'Europe de la santé est un aspect de l'Europe du progrès social, thème essentiel de la campagne socialiste, que M. Fabius a, de nouveau, développé, en exprimant « un doute » su sujet de l'affirmation de M. Giscard d'Estaing qui s'était déclaré d'accord avec le projet de charte des droits sociaux fondamentaux.

Le président de l'Assemblée nationale a lancé un appel aux élus, aux militants et aux sympathisants pour qu'ils se mobilisent. Telle est, pour lui comme pour les autres formations, la difficulté principale. Si les élus se montrent — avec plus ou moins d'ardeur — disponibles, les militants manifestent un intérêt militants manifestent un intérêt réduit pour cette campagne. Le meeting de Lyon a réuni moins des trois mille cinq cents personnes attendues. Certains sont déjà prêts à en faire porter la responsabilité à M. Fabius et à son style de campagne.

# Les candidats de l'extrême gauche justifient leur présence

«N'est-il pas inutile de voter pour votre liste puisque vous n'aurez pas d'élus au Parlement ouropéen?» Le Monde a posé cette question à trois têtes de «petites» listes de courant communiste: M™ Arlette Laguiller (Lutte ouvrière, trotakiste), M. Claude Llabres (Mouvement des rénovateurs communistes) et M. Marc quelin (Mouvement pour un parti des travailleurs, trotskiste). Voici leurs réponses.

M™ Laguiller : inutile de voter pour les grands

« Ce qui serait inutile, et même préjudiciable pour les travailleurs et pour les salariés en général, c'est de voter pour les grands partis qui sont peut-être surs d'avoir des élus, mais dont ou sait à l'avance qu'ils défendront, pour l'Europe, une politique aussi antisociale que celle qu'ils ont menée, en France, an gouvernement, ensemble ou séparément, depuis

» En me présentant, je demande donc aux travailleurs de donner à la liste que je conduis les 5 % de voix qui nous permettront d'avoir des élus.

» Il scrait, en effet, très utile, pour tous les salariés, qu'il y ait assez de voix pour envoyer à Strasbourg de véritables représentants des travailleurs et pour désa-vouer la politique de blocage des salaires et de facilités de licencier offertes au patronat, menée par des gens qui osent se dire les défenseurs des travailleurs. »

M. Llabres: pour le vote de conviction

« Bonne question, comme disait l'autre, passons donc aux suivantes : que signifie l'utilité en politique? Ne dissimulerait-elle pas une conception de la citoyennenté qu'il ne serait pas « inutile »

» «Voter utile», pour le sens commun, revient à distinguer dans le peloton de tête des candidats le moins mauvais pour faire obstacle au pire. Concevable dans une situation périlleuse pour la démocratie, cette attitude revient, en temps normal, à ne se pronon cer que par approximation, à éliminer an lieu de choisir et finalement à transiger avec ses propres

» L'affaire scrait de faible conséquence si l'offre politique correspondait en ce pays à la demande qui s'exprime. Or c'est l'inverse qui s'avère au fil des consultations electorales où l'abstention galopante, qui n'est souvent que manière de contester la pauvreté des choix proposés, confirme que le système de représentation politique est entré en crise. Voter « utile » dans ces conditions c'est accroître un peu plus l'« inutilité» du politique.

» Les rénovateurs communistes, qui participent d'un mouvement plus large de renouvellement du discours et de la pratique politique, suggèrent une simple modification : substituer au vote dit utile le vote de conviction, le vote d'idée. Des idées, ils en ont quelques-unes qui, si l'on en croit le vent qui se lève à l'Est, l'ébranlement du communisme bureaucratique, la mutation du Parti communiste italien, la montée du courant vert et alternatif en Europe, ne sont pas hors du

» Faire de l'Europe un moment de la mondialisation, y appliquer en tous domaines la clause du citoyen le plus favorisé, en démocratiser le Parlement et, pour ce faire, supprimer la Commission de Bruxelles, aider à la formation d'un conseil européen des syndicats et des coordinations et commencer ainsi à inverser la logique purement financière de l'Acte unique : voilà quelques pistes.

» Qu'un système électoral vétuste puisse contrarier un temps ces idées là est une chose, qu'elles n'aient pas d'avenir en est une

M. Gauquelin: l'utilité. de la lutte des classes

«La question établit au point de départ comme principe que la possibilité d'avoir des élus définitl'entilité» d'un vote.

» Selon ce principe, donc, il «fandrait» aller voter pour les gens qui sont présentés per la radio, la télé, les sondages,

» Il serait «utile» d'envoyer ces gens, qui ont déjà violé sans vergogne le mandat qui leur avait été donné en 1981, à un Parlement européen qui n'est qu'un simulacre de représentation popu-laire. Il serait «utile» d'envoyer au Parlement européen des gens qui viennent de voter la loi Soia-son syant pour objectif de « faire passer» des dizaines de milliers de nouveaux licenciements dans l'industrie, dans le cadre de l'«harmonisation européenne».

» C'est sur un tout autre terrain, celui de la lutte des classes, que désormais les travailleurs attendent une issue à leurs problèmes, l'augmentation des abstentions le démontre. Mais alors, pourquoi nous présentons-nous? Précisément, pour dire cela. Et parce qu'on ne nous laisse aucune possibilité de nous exprimer à la radio, à la télévision, comme l'exigerait la plus élémentaire démo-

» Dans notre profession de foi, nous disons : l'Europe dont ils nous parlent tous existe déjà. Ce sont ces vingt millions de chômours permanents dans les douze pays de la CEE, ce sont quarante millions de personnes au-dessous

» Cette Europe-là, nous n'en voulons pas! Nous avons constitué dans cinq pays cinq listes sous le même sigle; « Pour l'Europe des travailleurs et de la démocratie »; sur un même programme, pour appeler ensemble les travailleurs. à s'organiser en commun. à l'échelle de toute l'Europe.

» Le 1ª juillet, François Mitterrand va devenir président du conseil des ministres européens. Il peut proposer une directive interdisant le travail précaire dans toute l'Europe, qu'il le fasse!

» Pour notre part, dans ces élections, nous appelons les travailleurs à préparer avec nous, dans l'unité avec leurs organisations une manifestation nationale contre le travail précaire, le 25 novembre 1989, à Paris.

Les Verts allemands soutiennent les Rénovateurs communistes

Rien ne va plus entre Antoine et Dorothée i il aut vrai que leurs relations n'ont jameis été excel-lentes. Tête de liste des Verts-français, M. Antoine Waschter s'en est pris, une nouvelle fois, d'outre-Rhin, à « l'activisme internationaliste » des Verts alle-mands, dont la liste est conduite par Me Dorothée Piermont. Quelques jours auperavent, cette dernière avait qualifé les écologistes français de « Verts consererteurs >.

L'opposition politique entre k M. Waschter et celle « vertis-rouge » de Mas Piermont avait itué une toile de fond du européens (le Monde du 11 avril), « Plus rapidement qu'ils ne le croient, affiche un membre de la direction des Grünen, les Verts français devront choisir entre la gauche et in droite ». Partisans du « ni gauche ni droite », les amis de M. Waechter auront a affronter une seconde « heure de vérité » — après celle que leur chef de file devait subir, mercredi 31 mai sur A2 — è l'occasion de la constitution d'un groupe perlementaire européen à Strasbourg. Par avance, Mar Piermont a prévenu qu'il ne sera c pas question de nistes » dans le groupe Arc-en-

## Un meeting

M- Piermont perticipera à un mesting commen avec M. Claude Liabres, tête de liste des rénova-Metz, alors qu'elle n'apportera pas son soutien à M. Weechter qui, du reste, no le lui e pas demandé. Il set vrai que les Verts français ont en mémoire le sou-tien que plusieurs députés verts allemands avaient apports à Mi. Pierre Jüquin pendant le campagne présidentielle.

« L'opportunisme en politique est une vue à très court terme », confie un dirigeant des Grünen pour expliquer le choix de Mªº Piermont en faveur des arnis de M. Liebres qui sont « peu nombreux mais bénéficient d'uns molantation acciale at remettant tiques antérieures ». Par opposition, les Verts constitue kii, « une association élec liste > dont < com politique est plus i celle des Grünen ».

... 17.3

27

# M. Giscard d'Estaing, d'un bout à l'autre du tunnel sous la Manche

**FOLKSTONE** 

de notre envoyé spécial

Simone Vell était passée la ille mais s'était arrêtée à Caleis. Valéry Giscard d'Estaing se devait de faire mieux. Il a poussé, mardi 30 mai, jusqu'à Folkestone, dans le Kent, où les Britanniques ont déjà creusé 8 kilomètres du tunnel contre seulement 3 kilomè-tres côté français, « Mais ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous, leur terrain est plus favorable», a tenu à préciser un responsable — français — de la Société Eurotunnel.

Il serait exagéré de prétendre que cette visite de la liste UDF-RPR a suscité une intense curiosité du côté britannique. «RPRcompany ?», demandait poliment sux accompagnateurs le directeur de l'aéroport de Lydd qui tentait une formation accélérée sur les subtilités de la politique hexagonale, Comme il se doit, un vent glacial balayait le chantier. « Mais c'est le premier jour de mauvels temps depuis un mois», ant tenu à préciser les Britsaniques sou-

« Vous étes ministre ? », a emandé le maire de Folkestone à Michèle Barzach. 🜓 was 🤊, a répondu l'ancien ministre de la santé. Les responsables d'Eurotunnel lui ont offert une lampe de mineur et un caillou scallé dans du plastique, dont elle a vainement cherché la symbolique. «S'Il faut que j'attende d'être ancien ministre pour recevoir ça >, a maugréd Philippe Vasseur, député UDF du Pas-de Calais, à qui on n'avait pas fait de cadeau. Revenu sur le continent. Giscard, sur le ton d'unenimateur télé donnent l'antenne à la speakerine, l'a présentée aux foules comme *e la charmante* Michèle Barzech ». Il est vrai qu'elle a eu plus de chance que le nalheureux maire de Cambrai, un nommé Jacques Legendre, par ailleurs ancien ministre giscardien, dont Valéry Giscard d'Estaing a oublié le nom avec applica tout au long de la journée à cha que fois qu'il devait le citer.

#### Sortie éducative

de la liste d'Union de l'opposition sortie éducative d'adoles chahuteurs sous l'autorité dis-traite d'un prof de sciences éco qui a déjà dans la tête ses pro-chaines vacances. «Et dire que pas plus que deux centrales nucléaires (», a déclaré Gécard méditatif — en angleis — devant le bout — angleis — du tunnel.

Pour sa part, en réponse à Simone : Veil qui ventit de proposer de faire financer le tunnel par des fonds européens - alors que le tour de table du projet est e bouclé » depuis longtemps, --Philippe Vasseur à suggéré de

la tour Eiffel à Paris par des fonds

Sinon, entre le prof et le premier de la classe l'entente est cordiale. Au mini-meeting de Lille qui a conclu la journée — pas plus tif pour un ancien chef de l'Etat, — Juppé a fait conscien-cleusement scander le nom de nent scander le nom de Giscard par une foule militar laquelle celui de Chirac serait plus apontanément monté sux lèvres. En échange, Valéry Giscard d'Estaing a salué son e talent montant a et l'a félicité pour le-« mélange de nettaté et de modération dans l'expression de sa

Bref, l'union va bien. Alain Juppé est tellement outré d'avoir entendu dire qu'il se tensit systéretrait de Valéry Giscard d'Estaing pour ne pes apparaître en sa compagnie sur les photos, qu'il le « colle » à présent avec

Comme Valery Giscard d'Estaing doit tout de même confusionent redouter que ces sorties pédagogiques ne sufficent es à vaintre l'indifférence des lecteurs, il a rélitéré devant la resse sa proposition, formulée is sese sa propo veille au cours de l'émissio «L'haure de vérité», de suppre sion de service national. Il s'agit, a t il précisé « d'un grand thème

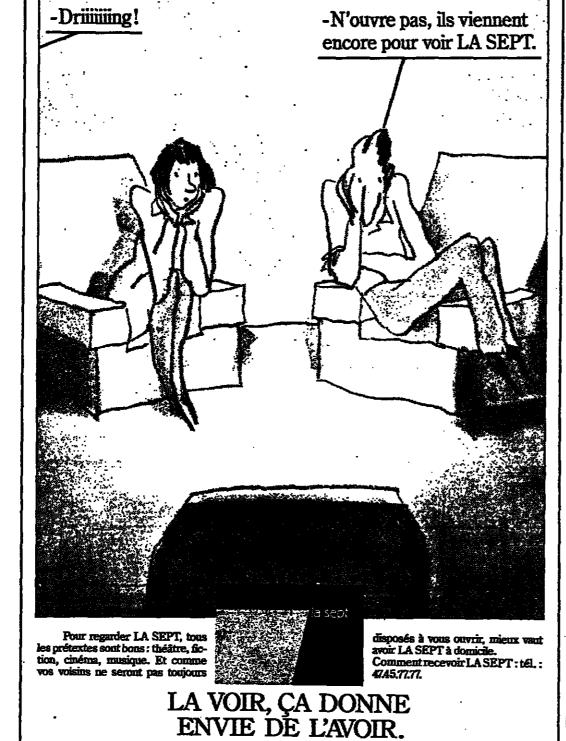



Les conditions d'entrée et de séjour des étrangers

# L'opposition s'apprête à déposer une motion de censure

Le RPR et PUDF out retrouvé depuis lundi 29 mai les délices de l'obstruction parlementaire modèle 1981-1984. Rappels 22 règlement en cascade, demandes de susan regientent en cascade, demandes de sus-pension de séance, «rafales» d'amende-ments, scrutius publics, motions de procé-dure: pour la première fois depuis le début de cette législature, l'hémicycle s'est trans-formé en camps retranché à l'occasion du début sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Les aucleus prési-dents, RPR de la commission des lois. deuts RPR de la commission des lois, MM. Pierre Mazeaud et Jacques Toubon, out mené la danse avec une délectation visi-

ble, comme s'ils avaient fait trop longtemps banquette. Le « noyau dur » de l'UDF et du RPR semble déterminé à mener au Palais-Bourbon une hataille qui constitue un des volets de la campagne électorale de la liste Giscard-Juppé. Leur positionnement est également destiné à contrecarrer les « rénovateurs » qui sonhaitaient avec l'UDC que Phémicycle soit un lieu de débat et non de combat. D'antres initiatives pourraient être prises, à l'instigation de M. Bernard Pous, « dure » un groupe memcé de dislocation il que vous avez refusé d'entendre en

L'annonce de l'intention de M. Chirac de défendre la motion de censure que pourrait supplémentaire. Auco avant débats, aucun article n's pu être examiné ni discuté. Seuls cinq ame Particle premier, out pu l'être. C'est sins que les dén confusion générale faire adopter deux

« Cest du flibustage !», a pro-testé, mardi 30 mai, le rapporteur de la commission des lois, M. Michel Suchod (PS, Dordogne), en repre-nant à son compte une expression canadiente pour dénoncer l'obstruotion parlementaire de l'UDF et du RPR. En séance de auit, M= Frédé-rique Bredin (PS, Seine-Maritime), «effarée» par la tourmire du débat, a lancé un appel à l'opposition : «Il y a une odeur de soufre. Ne y a une ouest de souste. Ne pouvons-nous débattre sur un tel sujet sans propos violents ou rucistes (tumulte sur les bancs UDF et RPR)? Pensons aux quatre millions d'étrangers concernés, aux jeunes qui nous regardent ! Quel spectacle leur offrons-nous? C'est triste. Reprenons nous. Car il y a honte à être là. > L'UDC s'est montrée quant à elle embarassée devant la brusque poussée de fièvre de ses collègues de l'UDF et, surtout, du RPR. M. Jean-Jacques Hyest (UDC, Seine-et-Marne), a tenté de se démarquer en affirmant : « Depuis le début du début, nous ne sommes guère parvenus à faire comprendre à nos conctioyens l'inté-rêt que l'Assemblée porte aux étrangers, et en particulier à ceux qui aspirent à devenir Français.» Tout en maintenant ses réserves sur le texte du ministre de l'intérieur, le député centriste n'a pas voté les amendements Mazeaud tendant à

loi le contenu de sa proposition de loi, reprenant elle-même quarante-huit propositions de la « commission it propositions de la « commission Marceau Long » sur le code de la nationalité. Un incident a d'ailleurs en lieu dans la muit : M. Hyest a quitté furieux l'hémicycle parce que MM. Gérard Longuet (UDF) et Patrick Devedjian (RPR) avaient tourné les clés de vote du groupe centriste en faveur d'un amendement Mazeaud

Le RPR a, quant à lui, dénoncé par des rappels au règlement à répé-tition « le coup de force » du président de la compission des lois, M. Michel Sapin (PS, Hauts-de-Seine). M. Sapin, devant l'avalan-che d'amendements (plus de deux cent cinquante) déposés par le RPR et l'UDF et l'incapacité dans laquelle la commission se trouvait de les examiner sérieusement (le matin M. Mazeaud en commission avait parlé une heure et quart sur le code de la nationalité) avait décidé à 19 h 30 de recourir au vote bioqué pour repousser d'un coup ces amen-dements. MM. Toubon et Mazeand, tour à tour, ont vigoureu-sement protesté contre cette « atteinte au droit du Parlement », le vote bloqué ne pouvant être utilisé en commission. «Il est sans précéen commission. « Il est sans précédent dans le droit parlementaire et dans le fonctionnement des commis-sions qu'un seul vote soit demandé et effectué sur l'ensemble des amen-dements », s'est indigné M. Toubon. «Le vote bloqué ne peut être utilisé que dans l'hémicycle et à la demande du seul gouvernement », a expliqué M. Mazeaud, qui a précisé que cette « manœuvre » ferait l'objet d'un des considérants du recours que l'opposition déposera auprès du Conseil constitutionnel. « Vous avez voulu escamoter le débat précisé-ment parce que nous voulions aller au fond des choses! Mais je vous le dis, nous sommes prêts à développer dans cet hémicycle les arguments

ajouté commission >, 1 M. Mazeaud. « Jusqu'à présent, on n'a jamais recouru en commission des lois à l'obstruction : faudra-t-il qu'aujourd'hui deux anciens prési-dents de cette commission des lois soient porteurs de la remise en cause d'une tradition qui a fait sa grandeur, a répliqué M. Sapis. L'incident devait trainer en lonmeur, ajoutant encore un peu plus de confusion à un débat qui n'a que très rarement, mardi, efficuré le fond du sujet. M. Piere Jone devait pour sa part affirmer qu'aucun gouvernement ne saurait modifier le code de la nationalité « dans les conditions que propose

#### < La maison n'a plus de mars »

Dans l'après-midi, M. Toubon avait, à la tribune, mis en cause le chef de l'Etat, qui a, selon lui, voulu « presque seul imposer une conception personnelle de la situation des étrangers en France, et par là affir-mer sa trace dans l'histoire ». C'est « un texte de déclamation. mal assuré, fruit de revirements mulitiples (...), un texte irréaliste, dangereux (...). Le projet constitue désormais une abrogation quasi totale de la loi actuelle. Vous nous avez placés vous-même, en cédant aux pressions des plus extrêmes et des pressions ues plus extremes et ues plus irresponsables – n'est-ce pas M. Dray?, – dans l'impossibilité de dialoguer», a ajouté M. Toubon. En réponse à M. Toubon, qui avait affirmé que le gouvernement allait délivrer des titres de séjour même à des étrangers en situation irrégulière, M. Joxe a voulu mettre les choses au point en expliquant qu'il l'agissait en fait de permettre la régularisation de situations juridi-

déposer le RPR et l'UDF en est une preuve lémentaire. Après deux journées de nts contre le racisme, l'autisémi-

> personnes dont le conjoint est Français et dont la demande du titre de séjour a été déclaré irrecevable.

M. Alain Lamassoure (UDF, Pyrénées-Atlantiques) a, pour se part, concentré son propos sur la compatibilité européeune de la loi lone. « Dès le le janvier 1990, et en tout cas le le janvier 1993, les conditions d'entrée seront boulever-sées par des accords européeus, sées par des accords européens, avec des conséquences dix fois, cent fois, mille fois, avec plus importantes que celles de votre texte » a expliqué le député giscardien. « Les étrangers entreront en Europe là où les frontières seront le moins hautes, et ils resteront là où les financies la contract la characteriste. mons nauces, et us resteront la ou la vie leur sera la plus facile. La porte reste fermée dites-vous : oui, mais la maison n'a plus de murs l Nous n'avons pas besoin d'une nou-velle loi française, mais d'une loi européenne commune. » M. Joxe a servelle que pour certaines fern européenne commune. » M. Jore a rappelé que pour certaines frontières, les contrôles systématiques n'existaient déjà pius, la police des frontières opérant par sondage. « Des mesures complémentaires devront être prises pour faire obstacle à l'immigration illégale des resortissants de pays non membres de la Communquié ». a roficisé le la Communauté », a précisé le ministre. M. Rebert Pandraud (RPR, Seine-Saint-Denis) a recomm que le fait de renforcer les contrôles aux frontières « ne servirait pas à grand-chose » : « Nos avons tous connu la période tragi-que de la guerre : de 1942 à 1944 la frontière espagnole était gardée par la Wehrmacht, qui ne se souciait pas de droit de l'hamme, et cela n'a pas empêché de nombreux Français de passer en Espagne pour rejoindre la France libre. > L'ancien ministre de la sécurité publique s'est pro-noncé pour des contrôles plus inten-sifs à l'intérieur plutôt qu'aux frontières. La discussion devait (théoriquement!) se poursuivre mercredi.

PIERRE SERVENT.

## M. Chirac dénonce les « faits du prince » de M. Mitterrand

peut lui permettre notamment de reto-nir amprès d'elle certains de ses parti-

sans tentés de se rapprocher du Front

national. Ce dernier étant depuis les dernières élections législatives absent

du Palais-Bourbon, la droite parlemen-

taire, et notamment le RPR, essaie donc de reprendre à son compte la

défense des électeurs dont les motifs de \*ras-le-bol > - scion l'expression de M. Chirac - avaient fait la fortune de

D'une façon plus générale, M. Chirac, qu'il le fasse hu-même ou

que des députés de son groupe inter-pellent le gouvernament à leur sujet, compte dénoncer le multiplication des « faits du prince » de la part de M. Mitterrand.

Népotisme

solitaire » (!) on trop personnel du pouvoir. Par un pittoresque retourne-ment de l'histoire, ce sont donc

anjourd'ani les gaullistes qui repro-chent an président de la Répuliique son comportement souversin et même les

siscardiens qui reprement contre lui l'accusation d'exercice solidaire

portée naguère par M. Giscard d'Estaing contre de Gaulle après son

voyage an Québec... - libre - en 1967.

M. Mitterrand du renoncement à une partie de la dette de certains pays afri-

cains envers la France n'aurait pas res-

pecté les formes. C'est au Parlement,

remarque-t-on, qu'il revient de décider d'une telle mesure puisqu'il s'agit de « l'argent des contribuables et des

Les nominations, par le président de

la République, de membres du Conseil

impôts payés par les Français ».

L'annonce faite à Dakar par

Trois initiatives récentes du chef de l'Etat seront mises en lumière par le RPR pour souligner la «dérive» du deuxième septemet vers un « exercice

M. Le Pen.

M. Chirac défendra lui-même la motion de censure déposée par le RPR et l'UDF à l'Assemblée RPR et PUDF à l'Asse ale contre le projet de loi sur l'entrée et le séjour des étrangers. Le président du RPR, silencieux de president dat KPK, saescieux depuis plusieurs mois, compte éga-lement critiquer plusieurs autres aspects de la politique du gouver-nement en s'opposant directement à diverses initiatives de M. Mitter-

Après le silence, les clameurs ; après le flottement, la clarification ; après la mollesse, la pugnacité; après la réflexion, l'action : M. Chirac a décidé, d'un coup, d'attaquer sur plusieurs terrains, mais son offensive est dirigée contre une cible unique, M. Mittercome une came unaque, M. Manuel rand. Le président du RPR a, depuis plusieurs mois et notamment depuis les élections municipales, observé un mutisme qui commençait à intriguer et même à inquiéter ses partisans et qui permettait à des tendances centrifuges de se développer dans la majorité et surtout dans son propre parti (le Monde du 18 mai).

M. Chirac relance done son offensive tous azimuts, et il a voulu com-mencer à le faire avant la réunion qu'il présiders, à huis clos, samedi 3 juin dans la région parisienne, de tous les parlementaires de son mouvement. Un mouvement qui attend d'ailleurs d'être repris en main par son chef et dont le socrétaire général, M. Juppé, accepte qu'il comporte désormais des ten-dances et des courants divers, c'est-àdire, du moins, celui des «rénova-

L'ancien premier ministre s'en prend d'abord avec sévérité à la déci-sion de M. Mitterrand de réviser à la baisse les crédits de la loi de program-mation militaire dont il avait été l'initiateur en 1987 du temps de la cohabitation. Il y voit me « folie », soupçonne le président d'avoir monté artificielle ment un désaccord entre un premier ministre économe et un ministre de la défense dépensier pour mieux apparaître comme un arbitre plein de sagesse et il accuse M. Mitterrand de compromettre en définitive les capacités de défense de la France. Le reproche est grave, mais il n'est pas le seul.

Fait exceptionnel, c'est en effet M. Chirac qui défendra ini-même la motion de ceasure que le groupe RPR a pris l'initiative de déposer à l'Assem-

blée nationale contre le projet de loi Jone sur le statut des immigrés. Car ce n'est pas le ministre de l'intérieur mais de section de cette assemblée out, aux yeux de l'opposition, dépassé les limites le président de la République que M. Chirac compte mettre en cause, s'il est vrai, comme on l'affirme dans l'opposition, que M. Mitterrand a décentes - du droit dont il dispose Elle était déjà irritée par les choix faits en faveur de députés socialistes battus puis en faveur de M. Harlem Désir et de M<sup>m</sup> Isabelle Thomas. La coupe a, semble-t-il, débordé avec la nomination imposé un texte abrogeant en fait la loi Pasqua alors que M. Joxe se serait contenté d'un aménagement des mesures prises par son prédécesseur. L'intensité de l'oppposition conduite menacée d'expulsion de son apparte-ment pour non-paiement du loyer depuis plusieurs mois. par le RPR et soutenne par l'UDF dans le débat parlementaire qui a com-mencé hundi montre que l'opposition croit avoir trouvé là un bon terrain qui

L'opposition entend par ce moyen dénoncer d'une façon para générale la « chasse aux sorcières », le népotisme, c'est-à-dire le copinage intense mais plus habile que naguère qui se prati-querait, selon elle, dans la fonction

Enfin, autre « fait du prince » contre lequel l'opposition entend protester : les mesures exceptionnelles décidées par le préfet de police pour la célébration du 14 juillet, qui entraîneront, du 10 au 17 juillet, une neutralisation totale de la circulaire, automobile dess present tout l'opposit de Basic. bile dans presque tout l'ouest de Paris et dans 70 kilomètres de rues. M. Chirac, qui depuis longtemps avait mis en garde contre les charges et les risques que comportaient l'organisation au même moment de la « parade de la Marselllaise», du sommet des pays industrialisés, de l'inauguration de l'Arche de la Défense et du défilé du 14 juillet avec de nombreux dirigeants étrangers hôtes de M. Mitterrand, a tenn à rappeler que « la Ville de Poris n'était pas responsable des mesures prises » et qui pourraient gêner les Parisiens.

Le RPR et son chef choisissent ainti des thèmes réputés correspondre aux préoccupations de l'opinion pour bien rappeler qu'ils n'ont renoncé en rien à leur rôle d'opposants actifs. Après la défense nationale et l'immigration, ils pourraient s'en prendre également à la politique du gouvernement concernant notamment l'emploi, l'éducation et la

Un an après l'élection présidentielle, M. Chirac, par ces diverses manifesta-tions, ne souhaite pas laisser le monopole de l'initiative politique ou médiatique à M. Mitterrand et pas davantage à M. Giscard d'Estaing ni aux « rénovateurs » de l'opposition. Il se rappelle, en quelque sorie, au bon souvenir des uns et des autres.

ANDRÉ PASSERON.

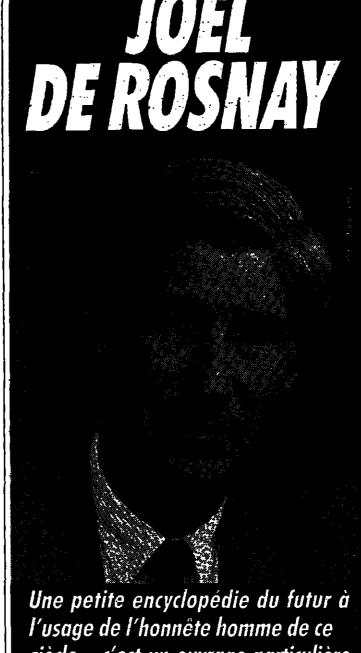

siècle... c'est un ouvrage particulièrement important, qu'il est bon d'avoir à portée de main en permanence si l'on veut comprendre le monde dans lequel on vit. Daniel Garric, Le Point

Avec "L'Avenir en direct" on mesure les enjeux, les espoirs et les risques du progrès scientifique et technique. C'est passionnant, limpide et motivant. Un livre à lire absolument pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui et préparer celui de demain.

Jean-Pierre Elkabbach, Europe n°1

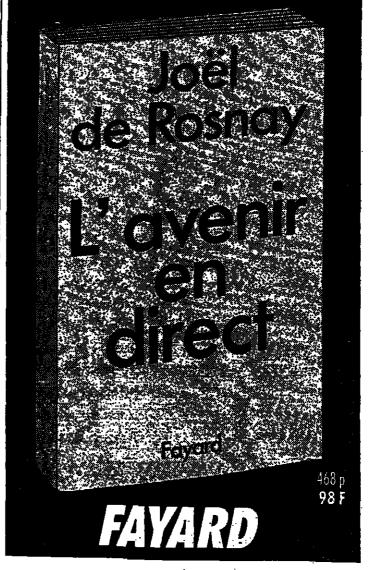

#### Les réserves de M. Méhaignerie

introduire dans le corps du projet de

Les présidents des groupes UDF et RPR de l'Assemblée, MM. Jean-Claude Gaudin et Bernard Pons, ont annoncé, mardi 30 mai, leur intention de déposer d'ici à la fin de la néa 2 de la Constitution, une motion de censure sur le projet de loi relatif à l'entrée et au sélour des étrancers en France.

motion de censure par le RPR et l'UDF sonne, enfin, l'heure de la revanche des légitimistes. Ils avaient trouvé, mardi matin, lors des réunions de leurs groupes respectifs, l'oreille attentive de deux personnalités de poids : MM. Veléry Giscard d'Estaing et disait même prêt à defendre, au nom de son groupe, la censure des députés de l'opposition LIDF-RPR s'est, finalement, railiée à cette proposition.

Heureux de retrouver soudainement l'autorité qu'on lui avait contestée sur son groupe, M. Pons, le premier, a défendu vigoureusement le dépôt d'une motion de censure sur un texte qui, selon lui, « bouleverse totament la loi Pasqua et risque d'avoir des conséc mement graves pour le pays ».

Plus circonspect sur la procédure, M. Gaudin se disait « gêné » par la proximité de la dernière motion de censure que, comme M. Pons, il s'était refusé à voter. Il précisait aussitôt que s'∢ il était un texte qui méritait d'être censuré, c'était bien celui-là », et il n'exclusit pas de se faire, lors de la discussion, le porte-parole de son groupe.

Nettement moins enthousiaste était le président de l'UDC, M. Pierre Méhaignerie. Si son groupe est bel et bien décidé à voter contre le projet de loi Joxe, jugé « franchement mauvais > - un sentiment partagé par M. Raymond Barre, présent à la réunion du groupe, - M. Méhaignerie confiait que les « amendements en rafale » déposés par M. Mazeaud et « la censure à répétition > n'étaient pas sa « tasse de thé ». Le chef de file des centristes, qui n'avait pu consulter l'ensemble de son groupe, se refusait à précises samble exclu que l'UDC cosigne la motion UDF-RPR, il est, en revenche, plus probable qu'elle

Du côté de Matignon, où l'on suivait, vaguement amusé, cette offensive de « restauration », on se contentait de ausurrer d'un facon elliptique un proverbe... africain : ∢ On ne pile pas le mil avec une banane trop mûre. >



# Politique

#### Au Sénat

#### Rejet du projet de dénoyautage des sociétés privatisées

entretica publié par le Figaro, M. Alain Poher assurait que le Sénat, qu'il préside, « reste la saule Assemblée qui examine les textes. article après article», sa majorité (favorable à l'opposition) a cu recours, mardi 30 mai, à la question préalable (dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération) pour rejeter le projet de dénoyautage des ociétés privatisées. Cette procédure a été appliquée au terme de la disussion générale, soit avant l'examen de l'article unique du projet.

M. Pierre Bérégovoy s'est, comme à l'Assemblée nationale, retrouvé face à une double critique parfaitement contradictoire, M= Marie-Claude Beaudean (PC, Val-d'Oise) reprochant au gouvernement de ne pas remettre en cause les privatisations, et la majorité sénatoriale par les voix de MM. Fosset, Xavier de Villepin (Un. cent., Français de l'étranger) et Emmanuel Hamei (RPR, Rhône) le soupçonnant fortement de s'engager sur le chemin des nationalisations rampantes. M. de Villepin a noté an passage que gagné en crédibilité si les modalités de l'économie mixte d'une réforme audaciouse du financement des catroprises avaient été précisées.

mission des lois, M. Etienne Dailly (RDE Seine-et-Marne) s'est avant tout intéressé aux aspects selon lui anticonstitutionnels du texte à commencer par la violation du principe d'égalité devant la loi dont auraient à souffrir les aociétés privées ayant appartenu un temps au secteur public. Il a confirmé l'intention de l'opposition de déposer un recours en ce sens auprès du Conseil consti-

Après que M. Paul Loridant (PS. Essonne) out justifié le bien fondé du projet, «exemple d'un libéralisme aménagé sans intentions cachées ni motifs inavoués ». M. Jean-Pierre Masseret a contesté le choix de la majorité sénatoriale de ne pas poursuivre l'examen du texte car, a-t-il affirmé, il faut « en finir avec les noyaux durs », « accorder plus de libertés aux acteurs privés et publics de l'économie . et « mieux armer les entreprises françaises face à la concurrence internationale. Le ministre de l'économie et des finances retenait toutefois du débat que l'opposition avait manifesté son accord sur la nécessité de voir les actionnaires publics traités de la même façon que les action-

Avec Le Monde sur Minitel

# **CENTRALE ET SUPELEC**

GRANDES ÉCOLES 36.15 LEMONDE

# Un entretien avec M. Henri Emmanuelli, trésorier du PS

« L'hypocrisie dans le financement des partis génère des abus »

 Je vais vous donner des indica-tions très proches de la réalité. Nous avons cette année 40 millions de francs de financement public plus environ 45 millions de francs de cotisations en provenance des militants et des élus. Nous scannes donc sux alentours de 90 millions de francs de alemonts de 90 minious de frants de budget et fonctionnement. Il faut ajouter à cela le produit des sous-criptions, très vaziable en fonction des événements électoraux.

- Quelles sont les grincips charges ordinaires du PS ?

 Il y a le personnel : 80 salariés pour plus de 20 millions de francs. Le plus gros des dépenses est consti-tué par notre presse (l'hebdoms-daire Vendredi, distribué à 300 000 exemplaires, nous coûte 9 millions de francs), les revues, les brochures et autres matériels de communication. L'activité des divers secrétariats nationaux représente autour de 10 millions de francs. Il y a aussi les meetings, les réunions, les conventions et les congrès, les transports, l'aide inter-nationale. Il y a les campagnes électorales enfin : cette année nous evous provisionné 25 millions de francs pour la campagne euro-

40 millions de francs ?

 Tout à fait. — Même en tenent com épenses des fédérations ?

- Si les cent fédérations dépenent de leur côté de 4 millions de francs à 5 millions de francs au total, c'est le bout du monde.

les ne vous a rien coûté ? La trésorerie nationale a engagé 5 millions de france convrant atériel et l'organisation des mec-

- A la charge des candidats, des outre les élections municipales et européennes, la trésorerie nationale du parti a dû contribuer aussi depuis

Le 14 mai à Solutré, M. Mitterrand avair exprimé le souhait peut l'être à nouveau si d'autres le qu'un nouveau projet de loi soit déposé au Purlement « dans un href délai » sur la moralisation de la vie politique. « Ou ne peut pas suit public repose sur la représentaisser durablement la gestion démocratique se confoudre avec des formes même ténnes de concussion », avait-il dit. Le premier secrétaire qui PS, M. Manroy, presse le gouvernement de mettre en chantier un texte de soi pour l'autonne. A Matignon, le premier ministre que des électeurs. Ce qui est fondamentier un texte de soi pour l'autonne. A Matignon, le premier ministre courage et la mainrité de régler le problème dans sa dimension réclie de façon à mettre en place les moyens d'une vériable moralisation. Le 14 mai à Solutré, M. Mitterrand avait exprimé le souhait

un an su financement des élections législatives et cantonales ainsi que de la campagne pour le référendum sur la Nouvelle-Calédonie.

- Les ressources transpurer santes nour couvrir ces dépenses ?

- Non. Comme des responsables d'autres partis ont déjà ca la fran-chise de le reconnaître, les lois de mars 1988 instaurant un financepremier pas important, n'ont pas permis de régler le problème de manière satisfaisante. La transparence reste relative, et les besoins réels ne sont pas converts.

- Combies your a-t-il falls trou-- Nous avons du trouver les

- Ceux qui vous fournisseut ces moyens en attendent-lis une contre-

- Non. Certains partis ont des alliés naturels qui sont financière-ment puissants. Ce n'est pas le cas

du Parti socialiste, mais nous avons

nos sympathisants et nos sponsors

comme tout le monde. Y a-t-il des gens qui tirent un profit personnel de ce financement

- Ce qui subaiste d'hypocrisie des partis politiques ne va pes tou-jours dans leurs caisses. Ce n'est pas nouveau, mais ce n'est pas tolérable.

» Un autre effet pervers réside vous pou dans la tentation de transformer les partis?

affaires de droit commun en affaires politiques comme moyen de défense.

 Le système actuel est donc pernicieux. Que proposez-rous ?
 Il reste en partie pernicieux. Je le répète, un pas sérieux et impor-tant a été fait, mais il faut mettre en place des moyens de financement suffisants et transparents et aggra-ver en contrepartie la sanction des manamements à cette transparence.

» Sur un aurre plan, il faut rema-nier les dispositions jaridiques en veillant, par exemple, à ce que les appels d'offres restreints ne débou-chent pas sur un système de préfé-rence locale, qui sessit nuisible à la concurrence et dons; en définitive, à l'intérêt des contribuables. Il faut rétablir aussi l'autorité des chambres régionales des comptes sur l'ensemble des communes, alors que la majorité précédente y avait sons-

deux mille habitants. » Dans un antre ordre d'idées, il de traiter le problème du statut des She locaux, problème toujours posé mais jamais résolu

- Faut-it aussi renforcer le contrôle des resseurces des per-sousce exerçant un mandet politi-

- Sans donte, mais il ne faut pas non plus instaurer une suspicion généralisée. Les lois de mars 1988 ont déjà établi un contrôle du patri-moine des étas. Un homme politique est soumis d'autre part aux mêmes contrôles juridiques et fiscaux qu'un

- Souhaitez-vous que les Spenies de propagande sola mates ?

à condition de contrôler les dépenses et de les plafonner, sinon ce serait le tonneau des Demandes ou la rechate. Il faudrait évidenment prendre des dispositions pour ce que platonne-ment ne puisse pas être contrarré par des associations « amies » ou des supporters très rélés. Les socialistes avaient déjà refusé dans le même ordre d'idées l'introduction de la publicité politique à la télévision qui nons aurait; entraînés dans des nous aurait entraînés dans des dépenses vertigineuses. Il fandra nans doute poser le problème d'autres catégories de dépenses.

- La mise en place d'une non-velle législation deven-t-elle s'accompagner d'une appliche pour les délits commis par le passé ?

- Il fant sans tarder remettre en chantier la loi sur le financement public des partis politiques et des campagnes électorales en se préoccupant su passage des élections locales qui n'ont pas été prises en compte dans les textes de mais 1988. C'est une question de comage. de matarité et de morale, et il faut le faire de manière que la question que vous posez n'ait plus à l'être.

Les socialistes y sont d'autent plus résolus qu'ils out su regretté l'an dernier de ne pas l'avoir fait entre 1981 et 1986. En 1988, ils

n'étaient pas maîtres du jou. > Anjourd'hui il leur faut prendre

PATRICK-JARREAU.

# ENFIN, UN RÉSEAU RÉSERVÉ AUX HOMMES D'AFFAIRES

# DEMAIN, PREMIER VOL **PARIS-DÉTROIT** NON STOP.

Si on vous dit que Détroit est l'escale la plus logique pour rejoindre facilement la Californie, la Floride, le Texas ou même le Wyoming, vous n'allez pas nous croire. Et pourtant... grâce au réseau Northwest Airlines, à partir de Détroit, Minnéapolis ou Memphis, vous avez à votre disposition près de 200 villes américaines, des formalités de douanes et d'immigration faciles, donc un gain de temps important. Et tout ça, à partir de Détroit et en exclusivité Northwest Airlines. Quand on vous dit que vous n'aurez pas à rougir du réseau Northwest Airlines...

Pour tout renseignement, contactez votre agence de voyage ou appelez-nous au (1) 42 66 90 00.



L'ESPRIT DE CONQUETE & NORTHWEST AIRLINES

# **Politique**

L'élection municipale de M. Jacques Dominati à Paris devant le tribunal administratif

# Les migrations préélectorales du troisième arrondissement

la journée du 12 mars à parcourir les bureaux de vote du troisième. arrondissement. Parce qu'elle y était candidate à la tête de la « petite » liste « un vrai cœur pour Paris», mais aussi parce qu'elle se méliait. Au cours de l'hiver précédent, elle avait entendu ses camarades du RPR perler de « megouilles de liste ». Les résui-tats des législatives précédentes n'étaient guère encourageants : Jacques Dominati craignait d'être devancé per les socialistes dans son fief. Ficièle parmi les ficèles, militante du RPR depuis 1983, et membre du comité de soutien de Jacques Dominati lors des législatives de 1988, Cermel avait alors déchiré sa carte. La 12 mars, Carmel, qui est

B. Andrews E In the same A COL

Control of the second

维 化并 3 34 35 34

t Stor to

THE PERSON NAMED IN

· Property of the second

The state of the s

The second second

STATE OF THE STATE

Marine -

Markary . P. .

Stantage . .

in <del>Maria</del> and a

Maria ...

100 mgs 11 to 11

THE THE RESERVE

**jak** Kata Lija

- Parameter --

**建筑建筑** (1970) (19

A STATE OF THE STA

Propose A. A.

**事業**をおりませる。

\*\*\* \*\* \*\* \*\*

Cont in .

-

Contraction -

CONTRACT.

1 At 42 C

STATE AND VALUE AND VALUE

Alien .

Britis State

INC.

stée patiemment en poste dans les bureaux de vote de son quar-tier, a été fort surprise d'y découviir des électeurs inscrits de la manière la plus régulière qui soit incapables de se souvanir de leur adresse. S'agissait il d'une inscription «fictive» comme il en apparaît parfois à l'approche élections ? Après tout, lors de l'inscription sur les listes, les contrôles du lieu de résidence ne sont guère sévères : la plupart du temps, une attastation gracieuse de domicile ou une quittance de loyer de complaisance suffisent. Qui les vérifier sur place ? A la veille de scrutins difficiles, la tentation est grande dans les étatsmajors : pourquoi ne pas faire ins-crire dans l'arrondissement des crire dans l'arrondis électeurs « sûrs » afin de faire basculer le scrutin? Il suffit alors d'y trouver des « domiciles d'accueil » dont les occupants acceptent de signer des attestations.

intriguée par les électeurs agnésiques du 12 mars dernier, Cermet Kadouch-Friesz a déposé une requête au tribunel administratif de Paris.

Bientôt rejointe par Marie Lan-tier, tête de liste des Verts pour le troisième arrondissement, Carmel Kadouch-Friesz a épluché les listes électorales, contrôlé de près bien des domiciles, et découvert un bon nombre de «fausses domi-

Le tribunal administratif de Parls doit se prononcer dans les quinze jours sur une requête déposée le 17 mars par Mir Car-mel Kadouch-Friesz contestent la régularité du premier tour des élections municipales du 12 mars dans le troisième arrondissement de Paris. Me Carmel Kadouch-Friesz, qui a été rejointe per les Verts, accuse l'équipe municipale de M. Jacques Dominati, le maire sortant réélu au premier tour avec vingt voix d'avance, d'avoir organisé de fausses domicillations sur les listes électorales afin de faire pencher le scrutin en sa faveur.

ciliations». «Nous avons étudié les additifs de ces listes, qui sent les électeurs venus s'inscrire dans les mois qui ont précédé le scrutin, explique M. Pieme-François Divier, l'avocat des Verts. Nous avons alors remarqué que ces nouveeux anivants étaient souvent regroupés dans les même immeubles, et que, là-bes, personne ne les connaissait l'Ce sont des fausses inscriptions qui ont été faites au demier moment avec des attesta-tions de domicile truquées. »

Ces brusques migrations, qui ont eu lieu juste avant le scrutin, sont, en effet, bien cuneuses. Quelques mois evant les élections, certains immeubles du troisième arrondissement voient ainsi débarquer une dizaine de nou-veaux locataires prêts à aller voter. C'est le ces du 15, de la rue Payenne, un petit immeuble du Marais dont l'interphone signale neuf appartements. Sept installer avant les municipales. Sept personnes qui ne figurent ni en bes ni sur des boîtes aux let-

Les exemples ne manquent pas. Six nouveaux habitants en quelques mois au 8, rue de Villehardouin, dans le Marais. Six personnes qui restent parfaitement invisibles et dont les noms sont absents des boîtes aux lettres et de la liste du hall du l'immeuble. Trois électeurs de dernière minute zu 6, rue des Haudriettes, à la résidence « le Marais Bondeville ». Le gardien, qui tient à jour un grand cahier recensant les habi-tants classés par ordre alphabéti-

Ces mouvements n'ont sûre-ment rien de banais déménagements, mais il est bien difficile de prouver que ces brusques migra-tions préélectorales ont été orga-

nisées et planifiées à l'approche du scrutin. Toutefois ces nouveeux arrivants ne viennent pes n'importe où. La plupart sont regroupés dans des immeubles... où résident des collaborateurs de Jacques Dominati. L'immeuble de Bernard Fourneraud, adjoint au maire et neuvième de liste en mars 1989, a ainsi accueilli cinq domiciliations de demière minute pendant les mois qui ont précédé les élections. La gardienne, qui distribue le courrier tous les matins depuis huit ans, n'en a jamais entendu parler. L'immeuble de Philippe Duris, adjoint, lui aussi, de Jacques Dominati et sicième sur la liste des municipales, a vu débarquer en quelques mois quatre nouveaux locataires qui ne figurent pas sur la liste affichée sur la porte de la gardienne. L'une de ces voisines fantômes porte un nom de jeune fille connu dans l'arrondissement : Dominati. Même scénario dans l'immeuble de Jacques Bidel, adjoint au maire sept électeurs tout frais qui n'ont laissé aucune

Mais la plus importante de ces vagues de déménagement a eu lieu dans une petite rue du Marais: quatorze nouveaux arrivants dans un immeuble qui abrite une vinotaine de logements. Quatorze locataires privés d'interphone, de boîtes aux lettres et de téléphone. Coïncidence ? C'est ici qu'habite Frédérique Bastien,

fois encore, une locataire portant

comme nom de jeune fille Domi-

Dominati. « Je ne connais pas les gens de mon immeuble, exoliquet-elle. Si des habitants ont emménagé, je ne les ai pas remarqués ». D'ailleurs, la liste de ces quatorze voisins invisibles ne « lui

Certaines associations, elles aussi, ont, semble-t-il, joué le rôle de « domicile d'accueil ». Six électeurs se sont ainsi inscrits sur les additifs des listes électorales en indiquent comme adresse le 48 de la rue Beaubourg, qui ne porte nulle trace de leur passage.

Peut-être habitent-ils tout simplement dans le local de la mairie cui accueille les Amis du Quartier de l'Horloge. Dans ce cas, il leur faut pertager à sept une modeste pièce du rez-de-chaussée, au fond de la cour...

La requête de Carmel Kadouch-Friesz n'inquiète pourtant guère Jacques Dominati, même si elle rappelle à certains les mésaventures de Didier Bariani dans le vingtième arrondiss son frère et sa sœur, - trois conseillers d'arrondissement, son garde du corps et plusieurs de ses 35. rue Saint-Farceau ... dans le local de sa permanence électorale. « Il s'agit d'une polémique inutile, explique Philippe Chaix, qui occupe les fonctions de directeur de cabinet de Jacques Dominati. Une commission administrative a été chargée de surveiller les listes électorales et, dans notre arrondissement, elle n'a relevé aucune situation prétant à discussion. Le procès-verbal était vierge de tout cas litigieux. Il y a sans doute des domiciliations confuses mais je ne vois pas le problème. >

Pourtant, il ne s'agit pas là d'oublis. Ces électeurs de dernière minute ont bien pris soin de venir s'inscrire sur les listes électorales juste avant le scrutin des municipales. Et ils n'ont, semble-t-il, jamais déménagé...



L'excellence en climatisation

La 31 mai, ouverture au 91, avenue Denfert-Rochereau, d'un c show room » de clime Le confort et le bien-être prement de plus en plus d'importance dans notre vie : nous tons une demande accrue de climatiseura de petite puissance de la part du particulier

Les quelques degrés de moins qui vous accueillent dans une ambience climatieée, quand vous laissez à l'extérieur un air étouffant, représentant un moment de sensation egrésible toujourt

Le confort de l'air ambient, c'est bien mais, le confort de l'œil est tout sussi important : c'est pourquoi e CLBA DENFERT » vous présente l'ensemble de son metériel intégré dans des riácom ránis (burnou, salon, váranda).

Parce qu'une dimetisation ne se vend pes comme une bolte d'allumettes, faites conf unels au service de la climatisation depuis 25 ans en région partelenne.

Le président-directeur général, JOELLE BOURQUIN. Tél.: 48-21-70-75.



Le Monde

# LE MAINTIEN DE L'EMPLOI

Contrainte ou arme stratégique ?

Jusqu'où l'intérêt collectif de l'entreprise peut-il coîncider avec l'intérêt particulier de ses employés ? Jusqu'où le management s'intéresset-il au problème de l'emploi ?

**SÉNAT - 27 JUIN 1989** 

Renseignements et inscriptions : Association pour la Promotion du collège des ingénieurs 28, rue des Saints-Pères, 75007 Paris Tél.: 42-88-01 79 FAX 42-80-40-72









Jan 4

# Pour comprendre comment marche la télévision par câble, commencez par regarder en l'air.

La télévision par câble, ce n'est pas un simple câble enterré dans le sol. C'est un outil de réception révolutionnaire qui, en plus des chaînes habituelles, retransmet les programmes thématiques (sport, musique, jeunesse, actualités...) et ceux des satellites en orbite au-dessus de nos têtes. La télévision par câble, c'est en plus une qualité de réception exceptionnelle et inaltérable. Trois millions de foyers pourront la recevoir à la fin de l'année. Pourquoi pas vous?



Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Espace





# Société

# Visitant pour la première fois les pays scandinaves

# Le pape dans les bastions de Luther

"SOS, le pape arrive", titrait récemment le sérieux quotidies danois information. En quatre mois, le ton était douné, un mélange de curiosité et d'indifférence, d'une certaine humeur mais aussi d'humour justifié par le caractère pittoresque et insolite de la situation, Jamais l'évêque de Rome ne s'était déplacé dans des pays aussi massivement chrétiens et aussi peu catholiques.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en Norvège et au Danemark, les catholiques ne représentent pas plus de 0,5 % de la population. En Finlande, ils sont 4000 (0,07 %), diseaminés jusqu'en Laponie, dans un pays huit fois plus grand que le Danemark. En Islande 1 500! Ce sont des licis de catholicisme perdus dans un océan de luthéranisme.

La plupart sont des descendants d'immigrés du dix-neuvième siècle — la première paroisse catholique depuis la Réforme date de 1843 en Norvège — ou des réfugiés d'assez fraîche date (Polonais, Baltes, Latino-Américains, Vietnamiens, etc.), bénéficiaires de la politique d'accueil ultra-libérale des pays scandinaves. Parmi les 40 000 catholiques de Norvège, on ne recense pas moins de quatre-vingt-dix nationalinés. Pour eux, cette visite du pape est un facteur inespéré de reconnaissance et de valorisation.

#### Des évêques boycottent

En Suède, l'influence de l'Egise catholique est cependant moins marginale que dats les pays précédemment cités. Grâce à l'afflux de réfugiés latino-américains (des Chiliens en particulier), elle compte environ 130 000 baptisés (1,8 % de la population). Devenue la deuxième Egise du pays, elle s'enracine peu à peu dans la société et l'establishment suédois. Une quinzaine de théologiens catholiques enseigent dans les facultés luthériennes. Des catholiques font même partie de la fameuse académie de Stockolm qui, chaque année, décerne le mix Nobel.

Compte tenu de leur situation archi-minoritaire, ce n'est pas des

catholiques nordiques que l'on attend des éclats au cours de cette visite. L'excommunication de Martin Luther par le pape Léon X remonte à plus de quatre siècles et demi (1520). Mais si les rapports entre l'Eglise romaine et les Eglises luthériennes ont radicalement changé (notamment depuis le concile Vatican II), le vieux fond d'anticatholicisme qui sommeillait dans les pays scandinaves vient de se réveiller. N'était-il pas interdit, en Suède, jusqu'en 1863, de se dire catholique au risque d'être dépouillé de ses biens et expatrié?

Notre correspondante à Oslo, Camille Oiseu, nous signale que, en Norvège, sept évêques luthériens sur onze, ont décidé de boycotter la rencourre cecuménique prévue avec le pape, jeudi 2 juin, à la cathédrale inthérienne de Trundheim, l'ancienne capitale. Au Danemark, Jean-Paul II ne pourra pas prendre la parole dans la cathédrale de Roskild, se contentant d'assister, comme spectateur muet, à un office de vêpres luthérien : « Des fidèles de notre Eglise risqueraient d'être désorientés par son discours », a expliqué l'évêque luthérien de Roskild, Mgr Wiberg. Dans la presse danoise et la norvégienne, des caricatures féroces et le mot d'« antéchrist » pour désigner le pape out fait leur apparition. A Copenhague, le théologien Leif Grane l'a traité à la télévision de « gourou spirituel »...

Le clergé inthérien est sans doute plus remonté dans cette affaire que les simples fidèles, dont un grand nombre ont réservé des places, pour voir le pape, dans les églises catholiques. Au point qu'un prêtre danois a eu la maladresse de dire que la visite de Jean-Paul II ferait, selon ses estimations, « 4 000 à 6 000 comersions » /
Dans cette polémique (moins aigné en

Dans cette potémique (moins aigné en Suède), reviennent à la surface les caricatures du passé, mais aussi l'image d'un pape surtout comm pour son conservatisme en matière de morale sexuelle et familiale, pour ses avertissements répétés aux théologiens de la libération ou aux prêtres qui font de la politique. L'impression domine que l'occuménisme avec Rome fait du

Pour son quarante-deuxième voyage à l'étranger, Jean-Paul II se reud pour la première fois dans les pays scandinaves, où les chrétiens appartiement pour la plupart au luthéranisme. Le pape visitera, à partir du jeudi 2 juin, la Norvège, puis successivement l'Islande, le Danemark et la Suède. Ce voyage doit durer dix jours. Sa préparation a été marquée en Scandinavie par diverses nolémiques.

surplace et que Jean-Paul II cherche partout à planter l'étendard catholique. Mgr Lönning, évêque huthérien de Bergen (Norvège), a même décidé de boycotter hii aussi le pape, par solidarité avec les catholiques progressistes...

L'occuménisme sera pourtant au centre de ce voyage. En dépit d'incidents limités, des cérémonies et des rencontres sont prévues dans chaque pays entre la délégation vaticane et la hiérarchie luthérienne. Le «sommet» aura lieu le 9 juin à Uppsala, en Suède, dont l'archevêque luthérien, Mgr Bertil Werkström, a même fait le voyage jusqu'an Vatican pour préparer la rencontre. « Il y a trente aus, l'occuménisme se pratiquait à coups de bâton, dit le Père Jean Paillard, prêtre catholique de Stockholm. Après Jean XXIII et Vatican II, on est passé à un œcuménisme fusionnel. Aujourd'hui, les Eglises out trouvé le juste équilibre et ont des rapports de travall sérieux ». Des documents communs sont publiés par des théologiens, le plus récent portant sur la fonction épiscopale.

Le jugement sur l'Eglise catholique est en effet plus mancé que ne le laisse entendre l'effervescence actuelle, en Suède par exemple : après la publication de l'encyclique sociale Sodilicitud rei socialis en 1988, beancoup ont fait remarquer qu'elle ressemblait fort au programme du Parti socialidenocrate... Le caractère « universaliste » du catholicisme enercerait aussi un certain attrait, par rapport au « provincialisme » des Eglises protestantes locales. Le capital de sympathie n'est donc pas si mince; la liturgie catholique est généralement jugée moine austère que le culte luthérien. An point que, à l'église Saint-Jacob de

Copenhague, le pasteur Christensen
réintroduit les cierges et Pencens!
payes par l'Etat.
qui fiennent l'éta
est chrétien, parc
suédois ou finlan
ville comme Sto

de la pratique érité est que toutes les Eglises

La vérité est que toutes les Eglises font face à la même poussée de sécularisation et d'indifférence religieuse, su même effondrement de la pratique

Un effondrement

En dix jours, le pape doit traverser une dizaine de villes et participer à un nombre égal de rencentres ecuméniques avec des protostants et, en Fintance, avec des protostants et, en Fintance, avec des protostants et, en Fintance, des des protostants, dont 190 % sout afficiellement eurepistrés à FEglise Inthésiteme, et 25 600 c a t h o i 1 q u e s receucés. En fintande (220 600 habitants), la population cutholique est encore beaucoup plus

à l'Eglise luthétiome, et 25 000 catholiques recencés. En Islande (220 000 habitants), la population catholque est encore beaucomp plus modeste : 1500 filèles! En l'Islande, sur 4 700 000 habitents, 88 % appurtiemest à l'Eglise évangfilque luthérieme; l'Eglise erflodore compte 56 000 filèles, les pentechtistes sont 45 000, et les qui atteint ici des taux records en Europe. Car si le christianisme est une donnée majeure de l'histoire, de la culture et même de la politique suédoise, danoise ou novégieune, la religion n'est guère pratiquée. Les églises sont riches, mais vides. Ponctionnaires payés par l'Etat, ce sont les pasteurs qui tienneut l'état civil : on neît et on est chrétien, parce qu'on est norvégien, suédois ou finlandais. Mais dans une ville comme Stockholm, par exemple, la pratique dominicale ne dépasse pas 1,5 % des baptisés. Ou paie ses impôts à l'Eglise, mais, sauf pour les baptimes ou les obsèques, on va très peu dans les

Cette faible pratique extérioure est sans doute liée à la mentalité luthérienne, pour laquelle la piété et la lecture personnelle de la Bible sont des

qui atteint ici des taux records en Europe. Car si le christianisme est une donnée majoure de l'histoire, de la culture et même de la politique suédise, danoise ou norvégienne, la religious sur les nelations avec l'Etat ou sur le sacerdoce féaninin, gion n'est guère pratiquée. Les églises

La question est cependant moins celle de la pratique que celle de la foi. Un Norvégien scalement sur quatre s'affirme croyant en Jésus-Christ. Selon un autre sondage, un Soédois sur trois croit en Dien. L'influence du christianisme pourrait être également jugée en pleine régression a l'on en juge par le taux des jugent en la la premark on des avortements. Dans des pays pourtant si proches de sa Pologne netale, le pape risque fort de se sentir

HENRI TINCO.



cutioniques sestement 4 900. An Dantemert, sur 5 100 000 inditunts, 91 % sont membras de l'Egline infisfeme efficielle, or 27 000 extinoliques sont enregistrés. En Suède enfin, sur 8 400 000 inbitants, 94 % nont officiellement inscrits à l'Eglin d'Etat intisfrieure ; parmi les Eglines dites « libres », en compte les catheliques (130 000) et les pententitates (110 000). Le confirence des évêques extholiques de Scandinario, qui a officiellement invité le pape, est actuellement présidée pur Mgr Paul

Deux suicides d'étudiants en trois mois

#### Des mesures seront prises pour améliorer la sécurité au centre Tolbiac

«S'il y avait une enquête sérieuse d'hygiène et de sécurité, la fac fermerait illico», dit une étudiante de l'UNER-ID. La «fac», c'est le centre Pierre Mendès-France de l'université Paris-I, rue de Tolbiac, dans le treizième arrondissement, cette tour faite d'un empilement de cubes de verre frunt qui, pour la deuxième fois en trois mois, vient d'être le théâtre du snicide d'un étudiant (le Monde daté 28-29 mai). Après Teddy Marcellus, mort le 22 février, c'est une jeune fille de vingt ans, étudiante en histoire et en lettres, admissible à l'Ecole normale supérireure, qui s'est jetée, vendredi 26 mai, de la terrasse située au sci-

ième étage, à 55 mètres de hanteur. Ces deux suicides remettent en Inmière la question de la sécurité dans cet ensemble universitaire de grande hauteur construit en 1972 pour 8 500 personnes, et qui en accueille couramment 11 000 à 12 000. Seul un muret de mains de 80 centimètres sépare du vide le rebord des terrasses dont l'accès est libre car elles constituent un passage obligé vers des esca-liers de secours. En 1985, le suicide d'un chômeur au même endroit avait alerté l'administration de Paris-L L'aménagement d'un couloir grillagé avait été envisagé, mais les architectes avaient critiqué cette solution peu esthétique. Une étude avait été confiée en 1986 au service des constructions des académies de la région Ile-de-France (SCARIF), mais sea conclusions n'ont jamais été suivies d'effet, pour des raisons financières, semble-t-

Ce n'est qu'à la suite du drame de février dernier que de nouvelles études techniques ont été entreprises. Un dossier, actuellement examiné par les services de la préfecture de police, envisage plusieurs hypothèses techniques de protection — système de venrouillage des portes débrayables en cas de sinistre, vitrage ou filet de protection — pour un coût variant entre 500 000 à 1,5 million de francs, dépense non négligeable, rapportée au budget total de Paris-l qui ne dépasse pas 70 millions de francs et qui dépend de l'État pour ses dépenses d'inventissement.

Lundi 29 msi, le rectorat de Paris amponçair qu'« à la sulte du deuxième occident mortel en trois mois au centre Tolbiac (...), le ministre de l'éducation nationale dégagera les moyens nécessaires pour que soient prises les mesures techniques aptes à éviter de tels éntrements ».

kse j

JUSTICE

Elections professionnelles dans la magistrature

# Les modérés restent majoritaires malgré la poussée du syndicat de gauche

Les résultats des élections professionnelles des magistrats — qui ont en lieu du 16 au 25 mai dans les trente-six cours d'appel de métropole et des territoires d'outre-mer — seront officiellement comms le vendredi 2 juin mais déjà, les chiffres pratiquement complets, permettent de noter une nette progression du Syndicat de la magistrature (ganche), un maintien de l'USM (Union syn-

Il ent été difficile, l'aurait-on souhaité, d'élaborer système plus tara-biscoté que celui qui régit les élections professionnelles des magistrats. Si traditionnellement les syndicats comptent leurs troupes en annonçant le chiffre, bien difficile à contrôler, de leurs adhérents, ces flections sont, tous les trois ans, le seul moyen de mesurer réellement leur influence d'autant que le nombre de participants au scrutin est de l'ordre de 80 %. Elles consistent à choisir parmi les quelque 6 000 magistrats du corps les 311 « grands électeurs » qui à leur tour, à l'autonne, désigneront un groupe au sein duquel le ministère de la justice choisira les onze membres magistrats clus de la commis-sion d'avancement (1) et leurs quinze équivalents qui siègeront à la commission de discipline du par-

Trois syndicats existent dans la magistrature. Le premier en taille et en ancienneté, l'USM était, il y a trois ans, en perte de vitesse très grignotée qu'elle était sur sa droite par l'APM et sur sa gauche par le SM. En pourcentage de voix, l'USM atteint aujourd'hni 51,58 % (contre 52,4 % en 1986). Elle recule nettement dans les cours d'appel (51,76 % en 1989 contre 56,1 % en 1986) mais progresse dans les tribunaux de grande instance où elle dépasse les 50 % (51,41 % en 1989 contre 48,88 en 1986). L'USM reste, en tout état de cause, la première organisation représentative des magistrats en obtenant 178 sièges.

Après avoir mené une campagne sur la question des indemnités dont elle voudrait aligner le montant sur ceux plus élevés des cours régionales des comptes et des tribunant administratifs, la démocratisation (la réforme toujours promise et toujours repousée du statut), la défense du corps (celle du juge d'instruction, celle aussi de la formation des magistrats) et contre la politisation

dicale des magistrats, modéré majoritaire) et une nette baisse de l'APM (Association professionnelle des magistrats, de droite). Ces élections qui ont lieu tous les trois ans permettent de cerner plus précisément l'influence réelle de ces syndicats au sein d'une profession gagnée depuis quelques années par la politique.

(qui conduisit à la publication d'un livre blanc quelques mois avant les élection et qui dénonçait la mainmise du SM sur un bon nombre de postes enviés), l'USM bénéficie d'une équipe renouvelée et plus combative. Le gros effort fourni pour chasser l'image d'un syndicat assoupi a, semble-t-il, partiellement porté ses fruits et permet à ce syndicat de s'affirmer « comme le partenaire obligé de tous les débats sur l'avenir de la justice ».

#### Les relations avec le garde des sceaux

Le SM a, cette fois, décidé de présenter des listes dans une bonne douzaine de cours d'appel d'où il était absent aux précédents scrutins. Ce « labourage en profondeur » ne suffit pas, seul, à expliquer le succès d'une organisation dont l'USM et l'APM n'ont plus à dénoncer l'emprise sur l'actuel garde de sceaux. Avec 36,05 % des voix dans les cours et les tribunaux (contre 29,53 % en 1986), le SM réduit l'écart avec l'USM (il est aujourd'hui de 15,53 % contre 23 % en 1986). Le SM obtient 107 sièges. Dans certaines cours (Lyon, Grenoble, Bourges et Besançon), le SM devance même l'USM.

Très épronvé par l'affaire Jobic-Hayat; le SM a, d'autre part, nette-ment et très récemment pris ses distance avec le ministre de la justice tant sur la réalisation du programme pénitenciaire, sur la loi relative à la détention provisoire que sur le code pénal. Après des réticences liées à un passé parfois qualifié de gauchiste, le SM a finalement accepté de se battre sur la question des indemnités. Il a remporté quelques succès après avoir mené campagne pour l'abrogation de la loi Pasqua et la modification de la loi Pasqua et la modification de la loi Méhaignerie sur le logement. Sur la question du statut des rapprochements out

Alors que ses têtes pensantes 
historiques - occupent désormais nombre de postes dans des cabinets ministériels, le SM dont les positions ont pu paraître floues et hésitantes, gêné par une proximité idéologique avec le ministre de la justice, a semble-t-il, gagné à s'affranchir de la tutelle parfois pesante de ses aînés. Ses résultats aux élections de

1989 prouvent que cette stratégie a été positive.

Pour sa part, l'APM, classée à droite et créée en 1981 comme une véritable machine anti-Badinter, a visiblement souffert d'une sous-représentation géographique (des listes n'étaient présentes que dans enze cours sur trente-six et quatorze tribunsux de grande instance ainsi qu'à la chancellerie) mais aussi de prises de position si tranchées qu'elles sont souvent ressenties comme caricaturales.

En voix, l'APM obtient 12,03 % (contre 13,96 % en 1986) et vingtsix sièges soit 8,36 % (contre 12,3 % en 1986). « On recule mais ce n'est 
pas la Bérézina », constate un membre du bureau qui estime que son 
organisation paie le fait de tenir « un discours chimiquement pur 
sans flou ni ambiguïté au contraire 
de l'USM et de ses revendications 
en forme de catalogue de la 
Redoute. La soft-idéologie et le 
consensus mou se reflètent même à 
travers les portes capitomées de nos 
palais de justice ». Selon ce responsable « la chasse aux sorcières » qui 
scrait orchestrée depuis la place 
Vendôme, a joué à piein pour « efforoucher » des sympathisants qui 
n'osent pas s'afficher an côté d'une 
organisation « qui dit des méchancetés sur le garde des sceaux et son

#### \_\_\_ AGATHE LOGEART.

(1) La commission d'avancement détermine l'inscription des magistrate sur la liste d'aptitude (après sopt ans d'ancienneté) ou sur le tableau d'avancement (après dix ans d'ancienneté) et prend position sur les demandes d'intégration dans la magistrature.

« Les Versets sataniques » au tribunal de Paris

# Des associations musulmanes demandent expertise et saisie

Une fois de plus, le tribunal de Paris est appelé à statuer sur un litige qui oppose liberté de conscience et liberté d'expression. Tel est en tout cas ce que lui demandent des assignations délivrées par la Fédération nationale des musulmans de France à laquelle se sont joints cinq associations islamiques et plusieurs ressortissants tunisiens de confession musulmane. En leur nom, Me André Hozé, du barreau de Paris, et Me Mohamed Haureau de Paris, et Me Mohamed Haureau de Tunis, ont demandé, mardi 30 mai, an tribunal des référés de contraindre les éditions Bourgois de produire un exemplaire de l'édition française des Versets satuniques de Salman Rushdie, qui doit paraître à la fin du mois de juin, et de désigner un expert afin que celui-ci puisse éclairer les juges sur le caractère « blasphématoire, raciste et profunatoire » de l'ouvrage. Sans attendre les résultats de cette expertise, les associations musulmanes out également demandé la saisie et l'interdio-

#### « Un véritable brûlot de guerre civile »

tion du livre.

« Je ne me fais pas le valet de la kiérarchie chille », a tenn à préciser Mº Hozé en rappelant que plusieurs personnalités politiques, dont M. Jacques Chirac et Mª Simone Veil, s'étaient montrées sévères envers un livre dont le Vatican luimême avait contesté la teneur. Après avoir rappelé que l'ouvrage présentait Mahomet comme un « bâtard » et ses femmes comme des « prostituées », l'avocat a souligné que la liberté d'expression avait des limites en citant le combat qu'il a lui-même mené en Tunisie pour obtenir l'interdiction des Protocoles des sages de Sion. Pour Mª Baccar, « catte cause intéresse quatre millions de musulmans et deux mille associations en France ». L'avocat

• Nomination. – La conseil des ministre, du 23 mai, sur proposition du premier ministre et du garde des scesux, a nommé conseiller d'Etst en service ordinaire (tour extérieur) M. Jacques Bonnot, ancien inspecteur général de la Compagnie financière de Susz. M. Bonnot a été ausai président du consoil d'administration de la ceisse centrale de résseurance avant d'être nommé en 1988 président de la Fondation nationale de trévention des risques parturals.

et saisie

imisien a regretté « la saga médiatique » venue d'Iran qui a entraîné
« un risque de croisade contre la
communauté musulmane ». Aussi a-

.« conforme à un Etat de droit ».

L'ouvrage constitue, selon
M. Baccar, « un véritable brûlot de
guerre civile ». Il en veut pour
preuve les troubles encore survems
en Grande-Bretagne où la blasphemy law ne protège que l'Eglise
anglicane.

t-il insisté sur le sens de sa démarche

"Il s'agit d'une demande fondée sur l'adage: « Retenez-moi ou je fais un malheur », a répondu M-Jean-Claude Zylberstein, qui a refusé toute idée de censure préalable en s'appuyant sur la jurisprudence qui consacre en France la liberté d'expression. Quant au contenu du livre, l'avocat a estimé qu'il ne pouvait surprendre personne et que l'acheteur se déciderait en connaissance de canse. « Vous ne trouverez pas aujourd'hui en France un esprit non prévenu », a souligné M° Zylberstein, avant d'ajonter: « L'éditeur publie dans des conditions raisonnables et nul ne pourra se tromper sur l'objet acquis. » Il donnait ainsi à entendre que la traduction française comporterait un avertissement. « Je vous demande de ne pas mettre une étolle joune sur le livre de Rushdie », a conciu l'avocat.

Le ministère public, représenté par M. Jean-Claude Lautru, a porté sur l'affaire un regard strictement juridique. Pour lui, il n'y a pas lieu à référé pour la simple raison que l'on ne peut demander la sainse d'un ne vourge qui n'existe pas encore. En outre, un référé à la fois « préventif » et « répressif » ne lui semble pas être conforme à la procédure. Enfin, sans se pronoucer sur le fond, le magistrat a remarqué qu'il y a be macoup à dire sur les rapports entre l'art et la foi.

Le tribunal présidé par M. Robert Diet, président du tribunal de grande instance de Paris, s'est donné jusqu'au 8 juin pour se prononcer. Le choix de cette date n'est pas gratuit, car un autre référé contre les Versets satanques doit être plaidé le 5 juin à la demande de quatre autres groupements, dont l'Union des organisations islamiques de France et l'Association des étudiants islamiques.

MAURICE PEYROT.

هكذا من الأصل

anjourd'hai âgé de trente-six aus,qui avait été invité par la direction du tournoi.

Elimination la plus surprenante : celle de la néo-Australienne Hana Mandlikova, tenante en 1981, quatre fois demi-finaliste, qui a été battae par une Brésilienne inconnue sortie des qualifications, Andrea Vieira. Elimination enfin la plus cruelle : celle de Yan-nick Noah qui, batta par le Brésilien Luiz Mattar, dis-putait sans doute le dernier match de sa carrière sur le ntral où il s'était imposé en simple en 1983 et en donble (associé à Henri Leconte) en 1984.

# Un rebond de génération

Le tennis engendrerait-il la mélancolie? Roland-Garros deviendrait-il un repaire de grin-

A trop compter les éclopés - à la liste desquels s'est ajouté mardi 23 mai l'Espagnol Emilio Sanchez (tête de série nº 12), lui aussi contraint à l'abandon par un dos tordu, à trop s'attendrir sur les élimimaturées au nombre deschampions mardi, Yannick Noah, Hana Mandlikova et Guillermo Vilas - il y a, en effet, un risque : celui de ne plus se promener dans le stade des Mousquetaires que le noir paraphile du souvenir à la main.

Ah! si vous aviez vu cette finale dames 1985 entre Evert et Navratilova, ça c'était du tennis comme on n'en voit plus. Hélas! elles ne sont plus là, elles om passé l'âge... Ah ! si vous aviez vu Jimmy Connors et Vitas Gerulaitis au temps de leur splendeur, c'était autre chose! Maintenant ils font les clowns tristes en jouant eosemble le double...

Il faut en convenir, ces Internationaux de France 1989 ne sont plus ce qu'ils étaient. D'antant que le côté « rétro » a été comme souligné par l'installation de deux statues à la gloire de René Lacoste et de Jean Borotra, les deux derniers héros de la grande aventure française en upe Davis, deux de ces mousque taires pour lesquels le stade avait été construit en 1928. Mais s'il n'était que le temple d'un passé plus que parfait, Roland-Garros serait-il visité par une foule aussi nombreuse, aussi curicuse, aussi passionnée ?

Hier, l'allée qui borde les courts 5 à 10 a été bloquée une partie de l'après-midi par une cohue indescriptible, le petit central a été envahi par une bande de « grou-pies » dont l'enthousiasme inconditionnel n'était pas refroidi par un courant d'air frisquet, le court 11 a été pris d'assaut toute la journée... Et bien tous ces piétinements, tous ces hurlements, toutes ces files d'attente, c'était en l'honnour de la e, de ces insolents qui ne sont là que pour faire table rase du passé.

#### Le show d'Agassi

Bien sûr il y a peu de chances pour que Fabrice Santoro ait un jour la notoriété d'un Yannick Noah. Mais pour voir ce gamin de seize ans qui émarge à la quatre-centsoixante-douzième place du classe-ment mondial c'était tout bonne-ment l'émeute. Il n'a pourtant rien de bien particulier ce jeune espoir français, pas de look chic, pas de jeu choc. Mais il s'est bien battu. Il s'est même battu comme un lion, mobili-sant le court 9 pendant près de quatre heures, et ne rendant les armes à un Américain guère plus vieux que lui, David Wheaton, qu'à 8-6 au cinMais parmi les jeunes qui mon-tent, qui poussent, Santoro n'est presque qu'un anti-modèle. Dans cette classe d'âge des moins de dix-neuf ans — ils étaient seize sur ceut vingt-huit, et la moité a passé le premier tour - certains peuvent d'ores et déjà prétendre à la gloire.

Le mieux piacé est bien sur André Agassi. Il a capitalisé sur sa perfor-mance de l'an passé. Ses supporters sont légion. Et il a tont fait pour leur être agréable mardi lors de sa brève rencontre avec Johan Carisson. Un petit peu de show : l'Américain a pris un ramasseur de balles sur ses genoux pour le faire boire. Un soup-con de décontraction : il a fait sem-blant de demander à son adversaire à quel coin du carré il préférait qu'il se piace pour servir à gauche. Un zest d'émotion : il a laissé filer quelques jeux comme si son bras ne lni obéissait plus (mais ce n'était sûre-ment qu'une panne de concentra-tion). Et une grosse dose d'énergie : son coup droit est toujours aussi dévastateur. Bref Agassi n'est plus sculement là pour faire le spectacle, il a maintenant d'autres obligations ant d'autres obligations pour tenir son rôle, pour assouvir son ambition.

Sera-t-il le premier Américain depuis Tony Trabert en 1955 à s'imposer sur terre battue, la « rouge » comme il aime à préciser ? « rouge » comme il aime à préciser?
En tout cas il y a dans son sillage
une cohorte de compatriotes qui
sont de la même génération et qui
semblent tout aussi décidés que lui à
combler ce vide. Michael Chang est,
outre-Atlantique, le favori de ceux
qui ne supportent pas les « poses »
d'Agassi. Il s'est un peu étoffé
depuis son dernier passage à Paris, il
est toujours aussi appliqué dans sa
manière de jouer. Mais contre
Eduardo Masso, un Argentin émigré Eduardo Masso, un Argentin émigre en Belgique, il n'a pas montré une très grande autorité même si son

En fait deux garçons que Chang a battus aux Etats-Unis, out fait une plus forte impression alors qu'ils ne sont pas précédés par une notoriété aussi flatteuse. Jim Courier qui est le plus conforme au modèle du tennisman américain — blond et athlétique - a justifié sa quarante sixième place mondiale atteinte avant son dix-neuvième anniversaire en élimi-nant facilement le Finlandais Veli

adversaire a estimé qu'il avait fini

par se laisser complètement

Paloheimo. Pete Sampras, plus jeune d'un au, figure cinquante places plus bas sur l'échelle mondiale des valeurs. Mais les premiers quoi Sergio Bruguera ou le Vénézuépas sur la brique pilée de cet admi-rateur de Rod Laver – l'ancien champion australien dont il s'est iuspiré pour sa volée de revers — out montré ses bonnes dispositions contre le Mexicain Jorge Lozano.

Avec de tels gaillards, l'Amérique comblera-t-elle le trou que vont bientôt laisser les Connors et McEnroe ? Le tennis comme la nature a horreur du vide. Si les Etats-Unis ne s'avèrent plus capables de sortir de très grands champions — cela pour-rait être une conséquence directe de l'excès de libéralisme dans l'organisation de ce sport — ils ne manque de toute façon pas de candidats par-tout ailleurs dans le monde.

L'Argentin Alberto Mancini, sur la lancée de ses victoires à Monte-Carlo et à Rome, est bien sûr au premier rang de ces espoirs. Mais la question qui se pose à son sujet, est de savoir si son poignet, qu'il met à rade épreuve en tapant aussi fort qu'Agassi mais avec plus d'effet, tiendra jusqu'au bout de la quin-

gation qui revient chaque fois qu'on regarde des jeunes comme l'Espa-gnol Sergio Brugnera ou le Vénézué-hien Nicolas Pereira. Comment cognent-ils aussi fort? Combien de temps vont-ils résister à ce rythms?

Ce n'est pas ce qu'on se deman-dait mardi en suivant le Yougoslave Goran Ivanisevic. Dans quel sens ce géant est-il un phénomène ? Du haut de ses deux mètres il fait tomber des services lourds comme le plomb. L'Américain Reneberg en a fait les frais. Mais la taille a rarement permis de marquer la diffément permis de marquer la différence sur un court très longtemps. En fait le meilleur atout des Yougos-laves ici serait plutôt une jeune fille fraîche comme un bonbon, Monica Seles, qui n'a que quinze ans, mais qui a déjà assez de talent pour avoirpoussé vers la retraite Chris Evert elle-même en la battant il y a quelques semaines. C'est à com sir ma ques semaines. C'est à coup sûr une impertinente, une insolente. Précisé ment ce dont le tennis a besoin pour ne pas sombrer dans cette moneto nie sournoise qui le guette.

ALAIN GIRAUDO.

# La sortie de Noah

C'est peu dire que le stade, toute la journée, pressentit le drame à vanir. A mesure que les heures passaient, le foule trainait son plaisir de court en court, montrant à chaque match un peu plus de fébrilité, pico-rant ici ou là, auprès de batailles iné-gales, son espérance ou son inquétude. Il pouvait gagner. Il allait perdre. Il était blessé, mais d'autres convalescents s'achemaient. L'entraîne-ment lui faisait défaut, et ceux qui n'étaient pas prêts s'effondraient.

Funeste mardi, passé à peser le pour et le contre, et, finalement, à découvrir le pire. Quend le vent se leva en milieu d'après-midi, la foule y vit comme un mauvais présage. Un méchant vent, glaciel, tournant, qui mit les coeurs aux couleurs déprimées de l'automne. Le stade n'était venu que pour meintenir Yennick coups de cris, d'esprit pertisan, de meuvaise foi s'il le falialt, et voilè que la solidarité de Roland-Garros tournait à l'histoire triste, peut-être même à la fin d'histoire. A 16 h 30, lorsque le champion français et Luiz Mat ce meudit Brésilien, firent leur entrée, le brasier du central cheuffait comme pour une finale. Mais on fit semblant de ne rien voir, refusent l'évidence jusqu'au demier point : comme pour

Et c'était absurde, bien sûr l Yannick Noah n'avait raisonnablement que fort peu de chances de battre son adversaire. Mattar, en 1988, contre Nosh, s'était déià entêté à ce

même premier tour. Quarantequatrième joueur mondial, le Brésilien maintenant ? Plus tard ? Trois fois, il nionass à la voiés, comme on le voit n'aveit plus peur du Français. La vicle faire sur les photos accrochées aux toire de celui-ci, en 1983 à Paris, murs du stade. Trois fois, il manqua la balle. Il s'humiliait, tombé à terre, n'était plus qu'un vieux souvenir, et ils étaient nombreux sur le circuit à plus ou moins involontairement. saisir l'occasion de ses faiblesses de plus en plus fréquentes. Noah aux Emouvant et dérisoire, en vertu d'une motivations émoussées, fragile, de dramarturgie qu'il avait voulu ainei. Manière de dire : trouvez-vous cela noble ou ridicule ? coeur et de muscles. Nosh usé, déjà à son avenir loin des courts. Nosh peut-être trop intelligent pour croire

Luiz Mattar jouait bien, puisqu'il jouait son avenir face à un adversire au seul bonheur d'une vie de tennis. qui mettait en équations son passé et Noah en tout cas blessé au tournoi son présent. Il empoche sans trop de Forest-Hills, contraint de précipites d'efforts les deux premiers sets : 7-6, la guérison d'une aponévrose à la 6-4. Comme la foule, il réalisait peu à volte plantaire. Il boitait encore la peu que ce qui se disputzit-là n'avait semaine demière. Il n'avait repris sa plus rien à voir avec un premier tour. raquette que cinq jours avant ce pre-mier tour. Il allait à l'échec, sans L'enjeu du tournoi se fondait peu à peu dans les contours flous d'une cérémonie autrement plus dense. Un doute le savait-il. Avait-il parié sur le sauver d'un forfait sans gloire ? Sur cette tendresse si particulière de s'applique à montrer un ancien champion dans un répertoire de gestes qu'il oubliere bientôt. Plutôt un Roland-Garros pour le joueur métis, et l'inconsciente recherche sur le saiut, de la foule à l'artiste et de stade de frissons vieux de six ans ? l'artiste à la foule. Un dernier tour de Avait-il besoin d'un symbole fort,

Et pour que la fête, triste ou geie, soit réussie, il y fallait le registre tout entier. Une fin de troisième set bouleversante. Le Brésilien tint son rôle très dignement. Il faiblit juste aux demières limites des « points déci-sifs », laissa filer la balle au-delà de la ligne à 6-6, pour que le central retienne son souffle, comme au temps où Noeh pervenait à sauver-une pertie sur le dernier point. Il

envoya au ciel le service du Français. Roland-Garros suivit des yeux la chandelle, se chute, alors que le temps s'arrêtait, sa réception au sol. Out I 8-6 aux points pour Nosh. Le set à 7-6 pour le champion. Le stade pousea sa ciameur, la Dius forte sans doute d'une carrière, persuadé qu'entre Nosh et ki, une telle émo-

Comme ne reviendrait plus, un jour, la peine d'une défaite de que-trième set en 6-4. Il n'était ples un secret depuis un an que Yannick Noah comptait les mois. Mais il avait répété qu'aucun échec particulier, dans un tournoi, ne fournirait l'occasion de son retrait. Surtout pas celui qui risquait de l'attendre à Roband-Garros. Mais, il tomba, mardi, au prearrivée depuis 1977. L'année de son premier engagement à Roland-Garros, à dix-sept ans. La foule, comme lui, y vit un signe. L'idée qu'une boucle venait de se boucler. Que repassient les mêmes images.

Alors, its se levèrent quand il sortit. Il salus de la main, comme les joueurs le font tous. Mais, ils y virent comme une séparation. Yannick Nosh ne démentit pas. Il évoque spontanément devant la presse l'imminence de son départ. Quand ? Cela avait-il la moindre importance ?

PHILIPPE BOGGIO

#### REPÈRES

#### Catastrophes Un bilan des typhons

en Asie

Le violent typhon qui, la semaine demière, a ravegé le centre du Vietnern a provoqué le mort de 140 personnes et la disparition de 600 autres dans les provinces de Cuang-Nem-Da-Nang, Binh-Tri-Thien et Nghe-Tinh, selon le quotidien Ninan Daz. Au total, 7 000 hectares de riz en pleine moisson ont été totalement détruits et plus de 100 000 endomnagés per les innondations. Cuant au typhon Brenda, qui a ravagé la province méridionale chinoise de Kouang-Tong la semeine demière, il aurait fait 84 morts et 260 blessés. — (AFP, AP.)

#### Environnement

#### Des ministres européens à Prague

Les ministres de l'environnement Les ministres de l'environnement de sept pays d'Europe centrale (Autriche, Hongrie, Pologne, RDA, RFA, Tchécoslovaquie et URSS) et les représentants de la CEE, du COMECON et de l'ONU, se sont réunis les 29 et 30 mai à Prague pour passer en revue la coopération Est-Ouest en matière d'environnement.

Le ministre autrichien de l'environnement, Marilies Fleming, a fait part des craintes de ses concitoyens à l'égard des centrales nucléaires tchécosloveques (seize au total), en particulier celle de Dukovany, à 40 kilomètres de la frontière, et clie en construction de Temelin, à 60 kilomètres. Le ministre tchécoslovaque de l'environnement, M. Miros-lev Pavel, a garanti la sécurité des centrales de son pays, et exprimé l'inquiétude de son gouvernement à l'égard de la suspension des travaux du barrage hongrois de Nagymaros, lé aux projets hydroélectriques de la

Les ministres ont accepté le principe d'un sommet des chefs de gounement des sept Etats, mais ils n'ont pas voulu en fixer la date. -(AFP, Reuter.)

#### Famille

#### Une enquête sur les droits de l'enfant

Que sevent les enfants sur leurs droits ? Comment réagissent-ils face à l'injustice ? De quels especes de liberté disposent-ils au sein de leur famille ? Afin de mieux connaître les dix-douze ans (6°, 5°), M°\* Hélène Doriton, secrétaire d'État charcée de Domac, secretare de trat crisages de la famille (1), a lancé une enquête réalisée par la SOFRES et menée en collaboration avec l'Association des professeurs d'histoire et de géographie. Cette enquête a de plus, pour objectif de sensibiliser les jeunes et leurs enseignants à la convention internationale des droits de l'enfant qui devrait être examinée et votée par l'assemblée générale des Nations-unies à la fin de l'année. M Dorihac a également présenté, mardi 29 mars, à la presse un jeu pédagogique sur les droits de l'enfant.

Secrétariat d'Etat à la famille,
 avenue de Ségur, 75007 Paris.

#### Résultats du mardi 30 mai

## SIMPLES MESSIEURS

Premier quart du tableau. — I. Lendl (TCH, nº 1) b. P. Kuhnen (RFA) 7-6, 6-3, 6-1; D. Rostagno (EU) b. O. Delaitre (FRA) 6-3, 6-(EU) b. O. Delaitre (FRA) 6-3, 6-2, 7-6; J. Gunnarsson (SUE) b. F. Fontang (FRA) 7-6, 5-7, 6-4, 6-1; D. Cahill (AUS) b. N. Broad (AF-SU) 6-4, 6-1, 6-4; T. Witsken (BU) b. U. Riglewski (RFA) 6-2, 6-1, 6-4; F. Roig (ESP) b. A. Olkovski (URS) 6-4, 6-3, 6-2; P. Sampras (EU) b. J. Lozano (MEX) 6-3, 6-2, 6-4; M. Chang (EU, n-15) b. E. Masso (ARG) 6-7, 6-3, 6-0, 6-3; K. Novacek (TCH) b. D. Marcelino (BRA) 6-2, 6-2, 6-2; A. Boetsch (FRA) b. C. Mezzadri (SUI) 6-4, 6-1, 6-3; S. Bruguera (ESP) b. N. Marques (POR) 6-4, 4-6, 4-6, 6-4, 6-3; E. Jelen (RFA) b. C. Pioline (FRA) 6-4, 7-5, 7-5; C. Pintoleni (ITA) b. G. Vilas (ARG) 6-1, 6-3, 6-4; D. Wheaton (EU) b. F. Santoro (FRA) 3-6, 0-6, 6-3, 6-4, 8-6.

Dencième quart du tableau. — A. Szzadjer (CAN) b. D. Goldie (EU) 2-6, 0-6, 6-2, 7-6, 6-3; L. Duncan (EU) b. T. Champion (FRA) 4-6, 6-4, 7-6, 6-1; J. Potier (FRA) b. C. Motta (BRE) 5-7, 2-6, 6-3, 6-1, 6-0; L. Mattar (BRE) b. Y. Nosh (FRA, nº 13) 7-6, 6-4, 6-7, Y. Noan (FRA, in 13) 7-6, 6-4; 6-6, 6-4; A. Chesnokov (URS) b. P. Arraya (PER) 6-4, 7-5, 7-6; J. Svensson (SUE) b. N. Kulti (SUE) 7-6, 7-5, 6-3; C. Steeb (RFA) b. J. Stoltenberg (AUS) 6-27.6.

7-5, 6-3; A. Tous (ESP) b.

T. Nijssen (P-B) 6-2, 6-4, 2-6, 6-4;

Troisième quart du tabless. — M. Jaite (ARG) b. M. Filippini (URU) 6-3, 6-4, 6-2; A. Mancini (ARG, nº 11) b. S. Youl (AUS) 7-5, 6-2, 6-3; G. Ivasinevic (YOU) b. R. Reneberg (EU) 0-6, 6-2, 6-1, 6-3. Quatrième quart du tableau. — G. Perez-Roldan (ARG, nº 16) b. S. Casal (ESP) 6-4, 6-2, 6-0; H. de la Pena (ARG) b. R. Fromberg (AUS) 6-4, 6-4, 6-2; B. Becker (RFA, n°2) b. J. Pugh (EU) 6-4, 6-2, 6-3

#### SIMPLES DAMES Premier tour

Premier quart du tableau. — B. Fulco (ARG) b. P. Ritter (AUT) 7-5, 6-7, 8-6; S. la Fretta (ITA) b. G. Fernandez (EU) 6-2, (IIA) b. G. Fernandez (EU) 5-2, 6-0; E. Reinach (AF-SUD) b. K. Schimper (AF-SUD) 6-3, 6-3; S. Meier (RFA) b. I. Kuczynska (POL) 6-7, 6-4, 6-4; A. Vieira (BRE) b. H. Mandilkova (AUS, nº 14) 6-7, 6-1, 6-4; L. Gildemeister (CHI) b. W. Probst (RFA) 6-4, 6-3; S. Amisch (FRA) b. L. Laskova (TCH) 3-6, 6-1, 7-5; J. Pospisilova (TCH) b. D. Krajcovicova (TCH) 6-0, 6-2; C. Martinez (ESP, nº 8) b.

B. Herr (EU) 6-3, 6-2.

J. Brown (EU) b. M. Srejber (TCH) 2-6, 7-6, 6-1, 6-2; J. Courier (EU) b. V. Paloheimo (FIN) 6-3, 6-4, 7-6; P. Cane (ITA) b. M. Gustafsson (SUE) 3-6, 1-6, 6-3, 6-3, 6-3; A. Agassi (EU, n° 5) b. J. Carlsson (SUE) 6-3, 6-4, 6-1.

Son (SUE) 6-3, 6-4, 6-1.

N. Tanzier (FRA) 6-1, 6-2; J. Martin (EU) b. K. Adams (EU) 7-5, 7-6; J. Fanli (AUS) b. C. Suire (FRA) 6-1, 6-2; S. Sloane (EU, n° 16) b. C. Cunningham (EU) 6-0, 6-2; L. McNeil (EU, n° 12) b. N. Tanzier (FRA) 6-4, 6-4. F. Rev. 6-4, 6-1; S. Martin (EU) b.
K. Adams (EU) 7-5, 7-6; J. Fanll
(AUS) b. C. Suire (FRA) 6-1, 6-2;
A. Villagran (ARG) b. L. Eldredge
(EU) 6-1, 6-1; S. Skeane (EU, 1° 16) b. C. Cunningham (EU) 6-0, 6-2; L. McNeil (EU, 1° 12) b.
N. Tauziat (FRA) 6-4, 6-4; E. Burgin (EU) b. Weisner (AUT) 6-3 gin (EU) b. J. Weisner (AUT) 6-3, 6-4; L. Savchenko (URS) b. I. Cueto (RFA) 6-0, 7-5; M. Maleeva (BUL, nº 6) b. E. Smylie (AUS) 6-4, 6-4.

de ce symbole-là, le stade, le tournoi

et leur mémoire de lui, pour hêter,

mieux formuler son désir de retraite

L'illusion du leu dura peu. Yannick

Nosh offrit ses meilleurs coups, trop

l'état de ses manques, des balles

trop courtes, un revers en perdition,

des jambes lourdes. Comme s'il éta-

lait publiquement se donne, prenant les gradins à térnoin de ses hésita-

rares, son service et son sma

Troisième quart du tableau. A. Sanchez (ESP, n° 7) b.
R. Rajchrtora (TCH) 6-2, 6-1;
I. Demongeot (FRA) b. M. Paz
(ARG) 6-3, 7-5; M. Medvedera (URSS) b. R. McQuillan (AUS) 3-6, 6-3, 6-2; J. Novotna (TCH, nº 11) b. J. Halard (FRA) 6-3, 6-2; M. Werdel (EU) b. J. Byrne (AUS) 6-2, 6-7, 7-5; N. Guerree (FRA) b. I. Budarova (TCH) 6-7, 7-5, 6-1; L. Golarsa (ITA) b. E. Pfaff (RFA) 6-3, 6-4; R. Reggi (ITA) b. N. Zvereva (URSS, nº 3)

Quatrième quart du tableau. —
A. Minter (AUS) b. X. Varas
(EU) 6-3, 6-3; A. Grossman (EU)
b. P. Tarabini (ARG) 7-5, 6-1;
G. Magers (EU) b. M. Laval
(FRA) 6-3, 3-6, 7-5; K. Rinaldi
(EU) b. B. Romano (ITA) 3-6, 6-0,
6-3; N. Dias (BRE) b. R. White
(FID 6-1, 6-1; R. Poulus (AUT) h. (EU) 6-1, 6-1; B. Paulus (AUT) b. S. Cecchini (TTA) 1-6, 6-4, 6-4.

Entre parenthèses la nationalité Denxième quart du tableau. — des joneurs et éventuellement leur M. Seles (YOU) b. R. Reis (EU) numéro de tête de série.

#### MÉDECINE

#### Le professeur Schwartzenberg persiste et signe

Schwartzenberg sur la scène politique ne pouvait pas se faire sans bruit. Cinquième sur la lista socialiste pour les élections euro-céennes, l'éphémère ministre de la santé du gouvernement Rocard a, en présence de M. Laurent Fabius, repris mardi 30 mai à Lyon, l'essentiel du programme qui, en juillet dernier, lui svait valu sa disgrâce.

Le candidat de la liste socia-Este a ainsi une nouvelle fois proposé le dépistage systématique de l'infection par le virus du sida chez certaines personnes (futurs époux, femmes enceintes), la distribution de produits de substitution aux toxicomanes et la création d'un camet de santé. Il peu précédé» M. Claude Evin.

Le retour de M. Léon actuel ministre de la santé, sur certaines décisions comme e le dépistage systématique du aida dans les armées». Toutefois, contrairement aux affirmations de M. Schwartzenberg, on indi-que au ministère de la santé qu'une telle mesure n'est pas souhaitée par M. Evin.

Pour sa part, M. Laurent Fabius n'est pas intervenu sur les évidentes contradictions entre l'attitude du candidat socialiste et la politique menée par le gouvernement en matière de santé. Dans l'entourage de M. Claude Evin, on confie que les proposi-tions d'un futur député européen « prêtent beaucoup moins à conséquence» que celles d'un ministre de la santé.

J.-Y. N.

#### Grève des crèches et des médecins scolaires

Les syndicats CGT, CFDT. CFTC et Autonome ont appelé les nels des crèches et des centres de loisirs de la Ville de Paris à une journée de grève, mercredi 31 mai. Ces syndicats réclament, séparément, des augmentations de salaire, des titularisations et des remplacants pour les poéricultrices, les éducatrices, les cadres et les anxiliaires de ces établissements, qui accueillent chaque jour plusieurs dizaines de milliers d'enfants.

D'autre part, le Syndicat national autonome des médecins de santé publique (SNAMSP) appelle les médecins scolaires à une journée d'action jeudi le juin. Les médecins, qui observeront un jour de grève et manifesteront des 14 h 30 devantl'Assemblée nationale, réclament un

#### Mucoviscidose

#### Des relais pour la recherche

Un relais pédestre entre Avignon et Paris est organisé du 29 mai au le juin au profit de la recherche médicale sur la mucoviscidose, cette affection d'origine héréditaire qui truche chaque appée truck conte touche chaque année trois cents enfants. Des manifestations simi-laires, baptisées « Virades de l'espoir », seront organisées à l'éche-lon national le 24 septembre pro-chain (Association française de lutte contre la mucoviscidose, 82, boulevard Masséna, Tour Ancone, 75013 Paris. Tel.: (1) 45-82-25-25).

#### 1.6 % de séropositifs en Tanzanie

£,

Le docteur Aaron Chidno, ministre tanzanien de la santé, a déclaré mardi 30 mai à Dar es-Salaam, mardi 30 mai à Dar es-Salaam, qu'environ 400000 personnes (soit 1,6 % de la population) sont portenses du virus du sida en Tanzanie. Le sida est appara pour la première fois en Tanzanie en 1983 dans la région de Kagera (nord-ouest), proche de l'Ouganda et du Rwanda, et de l'ouganda et d'ouganda et de l'ouganda et de l'ouganda et de l'ouganda et d'oug s'est, depuis, étendu « à un rythme très rapide » dans tout le pays. La région de Dar es-Salam est maintestatut spécifique et une reprise du recrutement qui a été interrompu en 1989. Ils soulignent que le système de Kagera avec 2139 malaies. Le de santé scolaire est actuellement mant la plus atteinte, avec de Kagera avec 2139 malaies. Le ministre a annoncé qu'une vaste insuffisant et ne comprend qu'un campagne de lutte confre le sida seul médecin pour dix mille élèves.

هكذا من الأصل

# **CAMPUS**

# Fête et nostalgie à Coimbra

Considérées comme des espaçes de contestation pendant la dictature de Salazar, les « républiques d'étudiants » de Coimbra souffrent de la crise des idéologies. Mais on continue à y discuter – pendant que d'autres font la fête. ...

A maison se dresse à l'angle de deux melles au pavé luisant. An cœur de ce quartier médiéval, entièrement organisé autour et en fonction de l'une des plus vicilles universités curopéennes, cette bâtisse étraite, en forme de prone de navire, est bien connue des habitants de la ville. A son balcon, flotte un drapens noir brodé de blanc. Un méchant écri-teau barbouillé à la main pro-clame Real Republica Pra Kys Tao. C'est l'une des seize républi-

Dans ces maisons plus ou moins décrépites, généralement louées à des particuliers, les étudiants une dizaine ou une quinzaine sclon la capacité de l'immeuble. C'est une laçon bon marché de se loger dans cette ville universi-taire, où plus de la moitié des 14 500 étudiants sont hébergés chez l'habitant. Mais les républiques sont plus que cela : sous la de liberté, de création culturelle sine, une semme s'affaire. Elle est

20 1 3 A

A THE REAL PROPERTY AND A SECOND SECO

and a second

4.5

**5** ₩ \*

**\*\*\*** 

# #Fr.:

i. A. A. A.

et de contestation. Après la révolution du 25 avril 1974, elles furent des lieux de débats passionnés. Anjourd'hui, elles s'interrogent sur leur avenir.

Un carton de victuailles dans les bras, Mario pousse la porte du pied. Il revient du magasin des services sociaux de l'université, où il a fait les courses. Cet étudiant en droit vit dans la Real Repu-blica Pra Kys Tao depuis aix ans. C'est le plus ancien de la maison, donc son responsable, une sorte de « président de la république » sans titre, mais avec une autorité morale qui ne le dispense pas des corvées. Ici, on fait à tour de rôle les commissions, la cuisine et le ménage. Mais d'une république à l'autre, les règles et surtout l'état d'esprit, peuvent changer. Ainsi, dans cette antre maison, un étudiant impeccablement mis. debout an milieu d'un capharnaum inextricable, tient des propos égalitaires et révolution-naires. Cependant, dans la cui-

pour faire les commissions et la cuisine. Discours radical et mode de vie petit-bourgeois, la contra-diction est à l'échelle du désarroi d'une partie de la jeunesse portu-

Quinze ans après la Révolution des œillets, le pragmatisme a sup-planté le romantisme. Dans cer-taines républiques, sous le portrait de Che Guevarra qu'on a négligé de décrocher, on discute désor-mais de débouchés et de carrière. « La nouvelle génération est très pragmatique, confie Mario. Elle considère les grandes discussions politiques ou philosophiques comme une perte de temps. L'absence de débat idéologique est le grand danger qui guette les républiques. » Dans celle de Mario, une règle

est intangible : les repas sont pris en commun. Du coup, les discussions s'éternisent et sombrent dans la saudade, ce sentiment très e nostalgie » ne traduit qu'imparfaitement. « Nous avons perdu nos rèves, explique Marly, étu-diante en philosophie. Le chômage est une réalité qui rend la concurrence très rude entre les étudiants. » Elle raconte sa stupéfaction lorsqu'un étudiant de première année lui a proposé d'acheter un de ses devoirs qui naguère avait été bien noté. « L'unique ambition est aujourd'hui d'obsenir un bon job », ajoute-t-elle, regrettant que l'organisation « très traditionnelle, très scolaire » de l'enseignement à l'uni-versité de Coimbra favorise cet état d'esprit.

Créée en 1290, c'est la plus ancienne université portugaise. La pius prestigieuse aussi, notamment dans les matières juridiques. La raideur empesée de sa longue histoire ne l'empêche pas d'être parmi les plus dynamiques. C'est ici, par exemple, qu'est né le pre-mier ordinateur portugais. Ses chercheurs collaborent au programme Spacelab. N'étant que la troisième université du pays par le nombre des étudiants, les places y sont chères. L'an dernier, la moitié des candidats seulement out pu s'inscrire. Après plusieurs expériences tentées pour rendre le numerus clausus moins cruel, les responsables ont décidé de revenir l'armée prochaine au classique examen d'entrée.

Dans cette atmosphère d'intense compétition, les festi-vités organisées chaque mois de mai pour célébrer la fin de l'année nniversitaire sont vécues comme un moment unique de défoulement par ces jeunes très acca-parés par leurs études.

La vie de la cité s'arrête. La rue est abandonnée aux étudiants, vétus de leur traditionnel costume noir. On boit, on rit, on défile à pied ou sur des chars fleuris, selon une tradition vieille comme l'université et codifiée jusque dans ses moindres détails. C'est l'occasion pour les étudiants d'égratigner | tionale, le français ne peut restau-

पुष्टकुण्डा स्टब्स् स्टब्स्ट १८५१ हो।

employée par la communanté l'institution, voire le gouvernement, par des slogans ou des banderoles iconoclastes. Mais le lendemain, on reprend sagement le chemin des amphithéatres pour les ultimes examens.

> Cette praxe - tradition académique locale - qui déverse des centaines de milliers de personnes dans les rues, les étudiants des républiques la boudent. Ils observent, goguenards, la grande majo-rité de leurs camarades sacrifier à cette pratique jugée « réaction-naire ». En 1969, les étudiants de Coimbra avaient décidé de ne plus célébrer cette fête pour protester contre l'absence de libertés à l'université et dans le pays. Cétait un mai 68 à la portugaise, mûri dans l'ombre des républiques. Après l'instauration de la démocratie, le débat a duré long-temps pour savoir s'il fallait renouer avec la praxe.

# **Symboles**

#### politiques

Celle-ci n'a revu le jour qu'en 1980, retronvant aussitôt, malgré onze ans d'interruption, sa vigueur d'antan. - Les étudiants de gauche n'avaient pas compris que la fête est irréversible », dit une étudiante. Aujourd'hui, elle est dénuée de toute coloration politique. En quinze ans, le Portugal est passé de l'idéalisme le plus

effervescent à ce réalisme que partagent d'autres socialismes européens. Les républiques de Coimbra sont restées, selon la formule d'un étudiant, « sur le bord de la route ». Sont-elles condamnées? « Certains de mes amis ne sont jamais entrés dans des maisons comme celle là. Ca ne les intéresse pas. A la limite, ça leur fait un peu peur », dit Ana-Lucia-Maria, une étudiante en méde-cine, membre de la république Pra Kys Tao. Elle est fière de faire visiter « sa » maison. Bâti en 1521, l'immeuble est classé. Il a l'âge de son méchant plancher disjoint, de son toit percé. Mais la véritable mémoire du lieu, c'est un pan de mur épargné par les bariolages sur lequel est apposé une manière de plaque commémorative. Une série de noms et une date. Ce sont les fondateurs de la Real Republica Pra Kys Tao, en 1951, en plein régime dictatorial.

« C'est un héritage culturel », disent les occupants des républielles de simples musées que les touristes visiteront au même titre que la bibliothèque fin XVIIIº ou la chapelle de style manuélin de l'université? Mario ne croit pas à leur disparition. Elles demeurent des symboles politiques que les partis manipulent encore avec précaution. « Ils nous respectent, parce qu'ils ont peur de nous », estime-t-il, craignant davantage la récupération politique que la

mort. Bon nombre des étudiants qui vivent les considèrent comme de simples clubs, mais Mario et ses compagnons de Pra Kys Tao coopté comme membre de plein droit, il faut satisfaire à des conditions précises. « Nous sommes restés plusieurs mois avec deux pièces libres plutôt que d'accep-ter des locataires qui n'avaient pas la même conception que nous de la vie en république. »

Ces communautés étudiantes pourraient retrouver vigueur avec la réforme en cours d'élaboration sur l'autonomie des universités portugaises. Dans l'attente d'une loi-cadre, les étudiants ont déjà pesé tous les inconvénients d'une plus grande indépendance des universités. Ils craignent une sélection accrue et une augmentation des droits d'inscription, pour l'instant dérisoires (environ 50 francs par an). Ils ont com-mencé à le faire savoir. « Les ingrédients pour une explosion un de ces jours », avertit Mario.

En attendant, les républiques de Coimbra continueront à célébrer leur centenaire tous les ans. Une amée en république valant paraît-il cent années ordinaires. Mario sourit de cette contume, mais il admet que « c'est une très riche expérience ».

JEAN-JACQUES BOZONNET.



Il n'y a qu'une seule langue obligatoire dans l'enseignement espagnol. Résultat : le français est en net recul et les autres langues pratiquement absentes. .

ES professeurs et les\_étudiants de français en Espa-gne n'ont guère le moral. Depuis vingt ans, la position du français dans l'enseignement secondaire n'a cessé de se dégra-der, sous la pression de l'anglais. Alors, que dans les années 60, le français était la langue largement majoritaire, 75 % des lycéens espagnols apprennent maintenant l'anglais, un quart seulement le français. Du coup les professeurs de français en surnombre sont contraints d'enseigner d'autres matières, pour lesquelles ils n'ont pas forcément de compétences

particulières. Cette dégradation est accentuée par le fait que l'enseignement secondaire en Espagne ne comprend qu'une seule langue obligatoire. L'anglais devenant naturellement la langue interna-

rer sa situation comme deuxième langue, comme c'est largement le cas pour l'espagnol en France. C'est pourquoi les différentes organisations de professeurs de français ont entrepris, depuis quelques années, une vigoureuse campagne en faveur de la deuxième langue. Pour rendre leur action plus efficace, ils ont commencé par se regrouper en une association nationale qui publie une revue trimestrielle, Ici et là. Tirée à 2 500 exemplaires et vendue par abonnements, elle touche essentiellement les milieux enseignants.

Après avoir organisé un important colloque à l'université d'Alcaia-de-Henares, près de Madrid, en mars 1988, sur le thème - Langue et société en l'an 2000 », les animateurs de ce mouvement ont décidé de l'élargir

en dépassant le cas spécifique du français et en s'adressant à un public non-spécialisé. « C'est tout le problème de la politique linguistique, du multilinguisme et de l'entrée de l'Espagne en Europe qui est posé, nous dit l'une des responsables de l'association, Martine Rivas. L'Espagne connaît un retard linguistique considérable. Il faut sensibiliser tous les milieux concernés par cette question : les enseignants, les parents et les étudiants, mais aussi les représentants du secteur économique, des médias, de l'édi-

Pour mener ce combat, l'association s'est dotée d'un nouvel outil : la revue Idiomas, dont le premier numéro est sorti en février. Tirée à 12 000 exemplaires et vendue en kiosque, elle vise à toucher un public plus étendu, par son contenu et sa présentation. Son comité de rédaction a été élargi à des représentants des ambassades et à des correspondants étrangers.

FRÉDÉRIC GAUSSEN.

(Lire la suite page 18.)

CUF - H. BORDAS Cours universitaires de France - Enseignement privé à distance 43, rue Boulard - 75014 PARIS 45.39.37.00

Cours de vacances par correspondance

du CP aux Terminales

anglais intensif en Angleterre : des stages linguistiques de haut niveau

POUR ADULTES, ÉTUDIANTS OU LYCÉENS.

• Be manuferences formules : du stage individualisé en cours particuliers, au

• Union intensive School et English : école reconnue par le British Council, le Ministère de l'Éducation britannique.

ISSE : 21 roe Théophraste Benaculet 75015 Paris Membre landsteur de l'UNOSEL 🐵 [1] 45 33 13 02 la référence pour l'excellence en anglais

LE CONSERVATOIRE LIBRE DU CINEMA FRANÇAIS

assistant-réalisateur scripte monteur-monteuse

Cours directs (11º et 2º années)

Cours par correspondancen année théorique seulement

CLCF 16, rue du Delta, 75009 Paris, Tel. ; (1) 48,74.65,94
Depuis 1999, elabir semant d'enseignement Jechnique supériair
Depuis 1999, elabir semant d'enseignement Jechnique supériair
Decimentation y serdemance.



# L'Espagne en retard pour les langues

(Suite de la page 17.) Le premier numéro traite des perspectives de 1992, de la forma-tion linguistique des cadres commerciaux et donne des informations pratiques sur l'enseignement de l'allemand, du français, de l'anglais et de l'italien. Dans les prochains numéros, les responsa-bles souhaiteraient étendre les champs couverts par la revue : manifestations culturelles européennes, médias, livres, séjours

#### Des « jeunes »

#### aux « citoyens »

Ce mouvement aidera-t-il à rattraper le retard de l'Espagne en ce domaine? Une enquête récente sur la formation à l'international dans les grandes universités européennes montre que les étudiants espagnols sont, de loin, ceux qui connaissent le moins de langues, en dehors de l'anglais. Et 7 % seulement d'entre eux ont effec-

le moment, d'encourager la création d'enseignements optionnels de deuxième langue, à l'initiative des chefs d'établissement si la demande des familles est suffi-Les enseignants espéraient que la directive Lingua préparée par la Commission des Communantés

européennes affirmerait haute-

ment le principe de l'enseigne-

ment de deux langues. Mais sou-

cieux d'éviter toute ingérence

dans la politique d'éducation des

par Jacques Morin et Richard Seurat.

Après avoir rappelé les fonctions

urces technologiques d'une

clés d'un véritable management des

GESTION \_

Le management

des ressources

technologiques

l'étranger, alors que la moyenne

était de 44 % pour l'ensemble des Européens appartenant aux insti-

tutions où a été menée

La « bataille de la deuxième

langue » ne semble pas, en tout

cas, encore gagnée. Si certains

membres du gouvernement s'y disent favorables à titre indivi-

duel, celui-ci ne paraît pas pressé

de prendre une décision qu'il juge

fort coûteuse. Il se contente, pour

l'enquête (1).

tion, en approuvant le programme initial indiquait que les Etats membres devaient « encourager les jeunes à acquérir une connaissance opérationnelle de deux langues de la Communauté », le conseil a remplacé « les jeunes » citoyens = et < connaissance > par directive communantaire paraisse s'adresse à eux tout particulièrement. Mais beaucoup estimeront que cette formulation est, en réalité, fâcheusement restrictive.

a la et là et la comes. Sièce : Fuencarral 101. Piso 6°. 5. 28004 Madrid. Tél. : (91)

tué des études supérieures à Etats membres, la Commission a évité soigneusement une formulation trop contraignants. Et le conseil des ministres de l'éduca-Lingua le 22 mai, l'a édulcoré encore un peu : alors que le texte par l'expression : « tous les - compétence ». Ce distinguo reflète le désir, notamment des Britanniques, d'éviter qu'une empiéter sur le domaine de l'enseignement scolaire, qui ne relève pas du traité de Rome (le Monde du 23 mai). Les jeunes étant, par définition, de futurs citoyens, on pent évidemment en conclure que cette prescription

> Telle ne manquera pas d'être, en particulier, la réaction des proseurs et des étudiants de français en Espagne...

#### FRÉDÉRIC GAUSSEN.

593.1477.

(1) « Le Monde Campus » du

## L'inquiétude des étudiants

Les études de français ont encore, en Espegne, une orientation très littéraire. Condu traditionnellement au professorat, elles offrent de moins en moins de débouchés, la place du français dans l'enseignement secondaire dimi-nuant régulièrement. D'où un certain désarroi des étudiants, engagés dans une voie de plus

C'est pourquoi un équipe de professeurs du épartement de français de l'université Com-utense de Madrid a entrepris d'ouvrir davan-

ES étudiants espagnols,

après avoir fini leurs

études, rêvent de trouver

un emploi en rapport avec celles-

d'avoir un titre universitaire

constituait une garantie totale

d'obtenir un emploi d'un certain

tion est tout à fait différente:

non seulement il est indispensa-

ble d'avoir un titre universitaire,

mais il est préférable d'en avoir

deux pour trouver un emploi sur

le marché du travail espagnol. En

plus, si l'on veut réallement trou-

ver un travail dans le secteur

désiré, il est bon de faire des

études complémentaires à

l'étranger, comme des «Mas-

ters » qui font qu'une expérience

Cela est dû à l'augmentation

du nombre d'étudiants, plus

important pour certaines études

académique se distingue.

prestige. Aujourd'hui, la situa-

il y a quelques années, le fait

ci. Mais quelle est la réalité ?

où la situation est parfois alarmante. Il y a plus de diplômés de médecine que de postes de travail dans la santé publique et bientôt plus de maîtres d'école qu'il n'est nécessaire, à cause de

la baisse de la natalité. Peu nombreux sont ceux qui travaillent dans un secteur pour lequel ils ont étudié. C'est pour cela que les entrepreneurs se plaignent d'une mauvaise formation, trop théorique, et éloignée des nouvelles technologies. D'autres, avec moins de chance, quel emploi, s'ils ne veulent pas être chômeurs.

Certaines institutions sont bien sûr chargées d'aider à chercher le premier emploi, comme l'Institut national de l'emploi et le Centro de orientation e informacion al estudiante (COIE).

Quand, en 1992, la libre circulation des personnes existera dans la Communauté économi-

raines. Travaillant avec des journalistes du Monda, elle à fait réaliser aux étudients de troisième amée des articles sur la situation économique en Espagne, dont le plus réusai serait publié dans Campus.

Voici celui qui a été sélectionné, dans lequel peut se lire l'inquiétude des étudients devant l'inadeptation de l'enseignement et la concur-

> que européenne, on devra faire face à un double problème, qui accroîtra le grand nombre de chômeurs diplômés.

> D'autre part, les étudients des autres pays représenteront une concurrence pour ceux d'Espagne et les diplômés espagnois auront une formation inadaptée per rapport à ceux des autres pays de la Communauté.

15 Th

1 84 C CA

-

.....

المراجعة الإلاثانية

Same.

Same and

ا المعادية ا

2 2 2

Apr. 10. 18.10.

K. Same

STATE OF THE PERSON NAMED IN And the state of t

---

٠٠٠٠.

Sec. 10.

Marie Carlos Car

- 40

· . I

D'après de récentes données de la Communauté, il y aura cortains sectours porteurs d'emploi: l'informatique, l'ingé-nierie, la médecine (thérepiesspécialisées, audiologues...), la tourisme et l'hôtellerie.

La modernisation de l'université devient urgante si l'on veut que les jeunes diplômés trouvent

> Maris José Escriche Cano Gema de la Faya Romano . Piler Manglanos Juncos.



Consacrées aux transitions démographiques, ces annales réunissent une vingtaine de travaux sur les thèmes de la fécondité naturelle, de la spécificité française, et des mécanismes d'équilibre dans les sociétés contemporaines et passées. Les périodes et les groupes sociaux traités sont très divers : fécondité des Florentines (quatorzième siècleseizième siècle), évolution de la fécondité au Burundi et dans la région des Grands Lacs de la fin du dix-neuvième siècle à nos jours.

\* Editions de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, 433 p.,

#### ÉCONOMIE. Eléments d'épistémologie pour économistes, la dernière instance et son ombre per Reseto di Rezza.

Destinée aux étudiants en sciences économiques et sociales, cette épistémologie de l'économie politique se compose de quinze cours autour de trois grandes questions : comment des économistes comme Marx, Walras ou Keynes ont-ils pensé le rapport de leur théorie à la réalité économique ? L'expérimentation permet-elle de vérifier la possibilité d'un « couplage » entre théorie et réalité ? La réalité économique peutelle exister comme objet de l'économie politique ?

★ Presses universitaires de Greno-ble, coll. « Libre Cours », 154 p., 98 F.

#### **ESPAGNOL** Castellano actual par Pierre Aktien et Enrique Fraga Liste.

Destiné à des non-spécialistes létudiants du premier cycle universitaire, de BTS ou préparant une grande école), ce manuel propose de découvrir la réalité espagnole contemporaine à travers des documents et des articles de presse accompagnés d'exercices de traduction, de commentaires, et de gram-

★ Masson, coll. « Español moderne », 175 p., 99 F.

entreprise, les auteurs font la preuve

qu'il est à la portée des PME. Ils proposent au lecteur un autodiagnostic en cinquante questions. Les condi-tions dans lesquelles vous gérez vos ressources technologiques sont-elles cohérentes avec vos projets de développement ? interroge ce « test d'excellence technologique > qui s'adresse aux chefs d'entreorises. notamment de PMI, et aux étudiants. ★ Les éditions d'organisation, 160 p., 185 F.

#### **PSYCHANALYSE** Le négatif, figures et modalités

par A. Missenard, G. Rosolato, J. Kris-teva, Y. Gutierrez, J.-J. Barranes, R. Kaës, R. Rousellon, R. Moury.

Hallucination négative, transfert négatif, déni, non-pensée, névrose du vide : autant de concepts qui rappellent que le problème du négatif a toujours interrogé la psychenalyse. Cet ouvrage réunit les contributions de sept psychanalystes, textes théoriques ou études de situations clini

★ Dunod, coil. - Inconscient et

#### **SCIENCES** Eloge de l'imperfection par Rita Levi-Montalcini

« L'activité que j'ai exercée de façon si imparfaite a toujours été pour moi et continue d'être une source inépuisable de bonheur. » Lauréate du prix Nobel de médecine en 1986, Rita Levi-Montalcini, née dans une famille juive de Turin, évoque les souvenirs d'une vie marquée par la guerre, partagée entre l'Italie et les Etats-Unis, mals toujours sacrée à la recherche scientifiqe et à l'amitié. Avec, en épilogue, un hommage à Primo Levi, auteur d'un ouvrage inoubliable sur Auschwitz. \* Plon, coll. - Scientifique-Itinéraire », 221 p., 120 F.

SOCIOLOGIE \_ Entre bourgeoisie et prolétariat, l'encadrement capitaliste par Alsin Bibr.

Cet ouvrage, qui se situe hors de chemins du mandame classique, s'attache à démontrer l'existence, au sein du mode de production capita liste, d'une « troisième classe a occulte, composée du personne d'encadrement des entreprises, des appareils politiques et syndicaux, des appareils d'Etat et des institutions sociales et culturelles.

★ L'Harmattan, coll. - Logiques sociales >, 416 p., 190 F.

Le Monde

**CAMPUS** 

LA RUBRIQUE DES ÉTUDIANTS

l'actualité sociale.

culturelle et pratique

**TOUS LES JOURS DANS LE MONDE** 

COURRIER

#### Traduire « rhume » en anglais

M. l'inspecteur général Denis Girard, dans le Monde du 27 avril, estime que, comme l'inspection générale a « mis l'accent sur la langue, outil de communication », « les enseignement sont infondés -. C'est précisément parce qu'une langue est un ontil de communication que la situation actuelle est fort peu satisfaisante. Quand, en anglais, on accueille des bacheliers en faculté, on constate, d'une part, que la majorité de ceux-ci n'ont pas de bases solides et, d'autre part, qu'une même note au baccalauréat (par

exemple un 13 ou un 14 en section A) peut correspondre à un bon niveau ou à un niveau nettement

Devant une telle situation, nous avons été amenés à tester les bacheliers qui nous arrivent ; ils ont à traduire en anglais des phrases simples tirées des programmes de la 6º à la 3º. Voici quelques exemples, parmi beaucoup d'autres, des résultats obtemus sur des groupes de 150 à 200 bacheliers de 1985 à 1988. Tous se destinent à des études supérieures d'anglais. Les pourcentages donnés sont ceux des bacheliers n'ayant pas su traduire correctement : rhume (42 %), camion (29 %), mouchoir (51 %), femilles (53 %), trois beures moins dix (34 %), fais-toi comper les cheveux (57%), je sors cet aprèsmidi (50 %), une semaine de vacances (98 %), quel temps affreux! (97 %).

élèves ne sont pas entraînés à traduire dans le secondaire. Il est clair que, dans des exemples aussi simples, le problème n'est pas celui de la traduction, mais de l'ignorance du vocabulaire et des structures de base. l'ai cru comprendre que Lio-nel Jospin souhaite que les programmes scient moins ambitieux mais mieux assimilés. Une réforme

en ce sens serait certainement bénéfique en anglais.

#### GILLES MONSARRAT, professeur à l'université de Bourgogne

## Pas de langue...

VOUS titrez, dans le Monde du 29 avril qui rend rendant compte du colloque sur «Le linan-cement de l'enseignement supé-rieur» «Le développement et la qualité des universités passent par leur autonomie.» Ils passent aussi par la lucidité, le courage et l'imagination des responsables des universités, à quelque niveau, national ou local, qu'ils se trouvent : le 28 avril 1989, le conseil des études et de la vie universitaire Paris-X-Nanterre a approuvé, à une courte majorité certes, une iscence de sociotoire, et même une licence de sociologie et de science du langage, sans y rendre obligatoire l'enseignement d'une langue étrangère.

Sans commentaire, à l'heure de la construction de l'Europe et de la compétitivité internationale...

GUY BURGEL

#### **Back-offices**

Dans un article intitulé « La révolution des back-offices » (le Monde du 27 octobre 1988), François Koch signalait la création d'un diplôme de troisième cycle d'« organis contrôle des activités de marchés financiers-back-offices » à l'université Lumière (Lyon-II). Yous avez. aussi évoqué cette formation dans votre chronique « Campas ». Ce diplôme, au départ diplôme d'uni-versité, vient d'être habilité comme

Créé à l'instigation des miliprofessionnels éprouvant des diffi-cultés de recrutement, il fait un très large appel aux praticieus et com-porte six mois de stage à temps plein. Les débouchés sont pour la plupart à Paris, les profes aussi; mais les cours ont lieu à Lyon, reflet de la volonté d'universitaires de province de résister à certains s de la centralisation. Même habilité comme DESS, il est totale ment autofinance. l'ajoute que les étadiants out reçu, dans une proportion non negligeable, time proposition de recrutement avant même d'avoir

... M. KARLIN. professeur à l'université Lun (Lyon-II).

# Les stages de la semaine

« Le Monde Campus » publie, chaque semaine, des offres de stage en entre-prise pour les étudiants, Les personnes intéressées doivent contacter directement le CDTE, association responsable de ce service, en téléphonant au (1) 47-35-43-43 ou en s'inscrivant sur minitel

Les entreprises désireuses de passer des offres sont priées de consulter directe-ment cette association au : (1) 47-35-43-43.

#### **GESTION**

Lieu: Paris, Date: juin. Durée: 2 mois, Indemnité: 4500 F/mois. Profil: Bac+3. Obs.: gestion informatique connaissance Multiplan, D Base III, pour application. Gestion bureautique, G 11516.

Lieu: Nenilly. Date: juin. Durée: 2 mois. Indemnité: 1800 F/mois. Pro-fil: bac+2. Obs.: relations publiques et seivi administratif d'inscriptions dans des stages linguistiques. 18515.

Lien: Paris. Date: juillet. Durée: 2 mois. Indemnité: 5000 F/mois. Pro-fil: Bec+4. Obs.: participation à un projet de gestion logistique et d'optimi-sation des coûts. G 11513.

Lien : Paris, Date : aofit et septembre ou septembre-octobre. Indemnité : 4000 F/mois. Profil : Bac+4. Obs. : participation à une étude sur les coûts de la non-qualité dans des restaurants. Erre curieux d'esprit et savoir compter. G 00006.

Lieu: Ivry. Date: juin. Durée: 30/10. Indemnité: 8 500 F/mois. Profil: Bac+2 ou 3. Obs.: mise en place système informatie de prise de commande. Travail de recherche et centralisation d'informations. Création d'un fichier. Commissions. Creation d'un nome.
Commissiones informatiques. 17512.
Lieu: Paris. Date: mi-juillet. Durée:
6 mois. Indomnité: 1 500 F/mois + frais
de repas et déplacement. Obs: gestion,
planning, recrutement et affectation de

Lieu: Paris. Date: immédiat. Durée: 3 mois. Indemnité: à convenir. Obs. : étude sur le marché espagnol. G 11506. Lien : Sartronville. Date : juillet. Durée : I mois, Indemnité : à convenir. Profil: Bac + 2. Obs.: travaux compta-bles divers. G 12504.

Lien: Bagnolet. Date: juin. Durée: 6 mois en pré-embauche. Profil: Bac+4. Indemnité: à convenir. Obs.: prendre en charge la fonction Personnel depuis la vérification des notes de frais jusqu'aux élections. G 1408.

Lieu: Paris. Date: immédiat. Durée: 2 à 3 mois, Indemnité: à convenir. Profil: Bao+5. Obs.: création de modèles physico-financiers au siège de l'entre-prise et soutien aux ingénieurs. Elaboration de modèles sur certains paramètres. G 11519,

Lieu: Le Plessis-Robinson. Date: sep-tembre. Durée: 3 mois. Indemnité: 4500 F/mois. Profil: Bac+4. Obs.: amélication des outils de gestion pour la micro-info. Connaissances Info+Gest. 17521.

#### ELECTRON/INFORM

Lieu : Nanterre. Date : immédiat. Durée : 2 mois 1/2. Profil : bac+2. Indemnité : 5 500 F/mois. Obs. : électronique de puissance. 20509.

Lieu: Montigny-le-Bretonneux. Date: immédiat. Durée: 3 mois. Profil: Bac+2. Obs.: étude et conception informatiques. Indemnité: à négocier. 14508.

Licu: Sartrouville. Date: immédiat. Durée: 2 mois, Indemnité: à convenir. Obs.: programmation et applications sons DBASE III et IV en réseau IBM PS 2 Novell I 17505.

Lieu : Châtillon. Date : juin. Durée : 6 mois. Indemnité : 4000 F/mois. Profil: bac+2. Obs.: formation anx pro-duits, installation de logiciels standard destinés à la gestion dans les entreprises, stage de préembauche. Permis de conduire exigé. I 17499.

Lieu: Clamart. Date: ind. Durée: 4 mois. Indemnité: à convenir. Profil: Bac + 4. Obs.; comparaison de: 2 méthodes en recherche opérationnelle sur logiciel prototype. I 17495.

Lien: Paris. Date: juillet. Dunée: 2 mois. Indonmité: à convenir. Profil: Bac+3. Obs. : saisie d'un lichier de candidats (2 500) sur logiciel informatique. I 17491.

Lieu : Pantin. Date : immédiat. Durée : 2 mois. Indemnité : à convenir. Profil : Bac. Observation : création d'un journal en PAO (Page Maker). I 17489. Lieu : Paris. Date : immédiat. Durée : 2 mois ou plus. Profil : Bac + 3. Indem-nité : à convenir. Chs. : assistance à opé-

rateur de la salle des marchés. Comais-sance micro langage D Base III.

#### SECRETARIAT

Lien: Montigny le Bretonneux. Date : immédiat. Durée : 3 mois, Profil : Bac+1. Obs.: secrétaire bureautique. Formation assurée par l'entreprise, à divers logiciels informatiques, et à assistance commerciale. 24507.

Lieu : Levallois-Perret. Date : immédiat. Durée : 2 mois. Profil : Bac. Obs. : saisie informatique sur micro, connais-sances Lotus. Indemnité : à consenir.

#### MARKETING

Lieu : Paris. Date : juillet. Durée 2 mois. Profil : Bac+4. Indemnité 2 mois. Profil: Bac+4. Insenume -SMIC. Obs.: participation à un projet de gestion logistique et d'optimisation des coûts. M 14513.

Lieu: Seint-Ouen Date: jain. Durée: 4 mois. Indemuité: fixe+primes. Profil: Bar+3. Obs.: développement de clientèles d'un studio de design. Plan marketing. M 14496.

Licu: Paris. Date: immédiat. Durée : 2 mois. Profil: Bac+2. Indemnité: 1 400 F/mois. Obs.: assistant d'agence.

#### COMMUNICATION Lion : Paris. Date : immédiat. Durée : à

définir. Profil : Bac +3, Inder convenir. Obs. : communavec carte de Presse.

#### JOBS State Land.

Lieu: toute la France. Date: juillet, sep-tembre, octobre. Durée: mini 1 moni-Indemnité: 2500 P à temps partiel. Musion: animateur de campus. Profil: Ber + 2. Actions de promotion, dynami-ser une équipe et gérer le matériel, de promotion, être dynamique, avoir sens contact et organisation.

Lieu: toute la France. Date: juillet, sep-tembre, octobre. Datée: mini 1 mois. Indemnité: 3000 F/mois. Mission : conseiller matualiste. Obs.: informer les étudiants en matière de protection sociale. Ettre organisé, méthodique, sons Lieu : toute la France. Date : juillet, sep-

tembre, octobre. Mission : responsable de campagne. Obs : sasister les chefs de centre pour préparer, mettre en exvire et contrôler la campagne d'information étudiants. Avoir le sens de la sarantgie, une excellente présentation de la rispose.

#### DROIT

Lieu: Levallois. Date: acêt. Darée: 2 mais. Profit: bar-4: Indemnité: 1.500 F/mois. Obs.: stage sélection conseil juridique syint emploi définitif. Formation assurée. Connaissances comptabilité. 23501.

et de nombreux autres stages sur

3615 JOBSTAGE on en appelant au : 47-35-43-43



# Bicentenaire

Associés aux cérémonies du 14 juillet



# Les trois derniers rois de France viennent de vivre leur révolution...

service du protocole en a été dâment informé : les trois derniers et néammoins authentiques rois que la République française, devenue débonnaire, entretient Sur son territoire national out accepté de s'associer aux cérémonies du 14 juillet qui constituerout le clou du Bicentes de la Révolution.

Sa Majesté Tomasi Kulimoetoke, roi de l'archipel de Wallis, physique ment handicapé par son âge avancé, se fera représenter par l'un de ses ministres mais les deux têtes couronnées qui se partagent l'île voisine de Futuna, Sosepho Vanal, roi de Sigavé, et Pétélo Lemio, roi d'Alo, feront le déplacement en personne.

Les mânes des Robespierre et autres amateurs de guillotine n'auront aucune raison de s'émouvoir de leur présence. Ces rois l'illiputiens, qui vont pieds nus et en chesettes fleuries, ne sauraient être amalgamés aux turpitudes de l'Ancien Régime. En 1789, leurs royaumes vivaient encore hors du temps, ignorés du monde, là-bas, sur l'océan des antipodes, à 2000 kilomètres à l'est de la Nouvelle-Calédonie et à 3000 kilomètres à l'ouest de la Polynésie.

# sans cuiotte

Par flagornerie révolutionnaire. il serait même facile de prétendre que si ces trois royaumes demandèrent la protection de la France, à la fin du dix-neuvième siècle, c'est parce que la réputation de générosité de nos premières Républiques était parve-nue jusqu'à eux. Ils y trouvent aujourd'hui, en effet, largement leur compte. Non seulement ils partagent statuteirement le pouvoir temporel avec les représentants de l'Etat, sur ce lointain territoire où chacun des trois royaumes a été

Pour sensibiliser les plus jeunes aux

Bicentenaire, la Ville de Paris a mis

en place différentes animations des-tinées aux enfant et aux adolescents.

Sans être à proprement parler...

révolutionnaire, l'ensemble a le

mérite de coordonner les efforts

accomplis par les établissements

Le clou de l'opération tient dans

la mallette pédagogique ornée d'une cocarde qui a été distribuée aux

enseignants des écoles primaires et

aux enfants des centres de loisirs.

Diffusé à vingt-trois mille exemplaires, ce « Cartable 89 » com-

prend des livres, des jeux et des documents qui doivent aider les

enseignants à entraîner leurs élèves

dans les arcanes de l'histoire. On y

trouve notamment un ouvrage sur la

vie quotidienne des Français en 1789, un jeu des sept familles à

l'effigie des savants de la Révolution

et une reproduction du texte original de la Déclaration des droits de

utilité historique immmédiate, le

cartable doit permettre aux enseignants de conserver un souvenir tan-

D'autres activités moins scolaires

éuniront les enfants des centres de loisirs au bois de Vincennes du 12 au

17 juin. Des apprentis comédiens, des chansonniers d'âge tendre et des

acrobates hauts comme trois

pommes y présenterent des specta-cles qu'ils ont préparés durant

l'année, Par ailleurs, la Ville finance

le grand spectacle qui sera offert à sept cents élèves des écoles, lycées et collèges, les 24 et 25 juin dans les

Les enfants et les enseignants qui

toire révolutionnaire ou tout simple-

ment s'orienter dans le labyrinthe des réjonissances commémoratives,

penvent enfin se diriger vers

arènes de Lutèce.

gible de la commémoration.

scolaires de la capitale.

érigé en circonscription administrala République ne lésine pas sur les largesses. Elle leur octroie chaque année une subvention personnelle. qui leur permet de pourvoir aux menus besoins de leurs ministres et de leurs nobles courtisans, une voiture et un chauffeur, qui correspondent aux attributs de leurs fonctions. et même des frais de représentation.

Ainsi bichonnés par une République qui a une peur blene de leurs rares colères et n'hésite pas à banni les fonctionnaires métropolitains trop iconoclastes, le Lavelna de Wallis, le Tuisigave de Sigavé et le Tuiaigatio d'Alo – ce sont leurs titres traditionnels – perpétuent donc leur souveraineté sur leurs quelque quatorze mille sujets. Des sujeta d'autant plus dociles qu'ils sont, à 90 %, dépourvus de toute ressource monétaire quand ils ne partent pas chercher fortune en

Le respect de la vérité historique

oblige à dire - n'en déplaise aux pères la ques de la Révolution - que ces trois royaumes exotiques sont venus à la République dans les soutanes de l'Eglise catholique qui y fit régner, de 1837 – date de l'arrivée des premiers missionnaires maristes - iusqu'en 1959 - adoption du statut de territoire d'outre-mer - une véritable théocratie. Si leurs populations optèrent pour la France, ce fut tout bonnement parce qu'elles préférèrent la France catholique à l'Angleterre protestante. Si elles participèrent ensuite aux rites électoraux de la démocratie formelle en votant systématiquement pour le fondateur de la Ve République, ce fut, tout simplement, parce que dans leur esprit il n'y avait guère de différence, au fond, entre le général de Gaulle et le pape.

Pourtant, même à Wallis-et-Futuna, où le temps n'a pas la même durée qu'ailleurs, les choses chan-

des affaires scolaires de la Ville de

Paris et le Groupement d'encourage-

ment au spectacle (GES), propose un fichier thématique de références

bibliographiques, artistiques et fil

mographiques permetiant d'obtenir sur la Révolution des informations plus complètes que les clichés trop souvent ressassés à la veille du

★ Espace Paris 89: 31, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, t&L: 41-21-06-93.

RAPHAFILE RÉROLLE.

1789 dans les écoles

La Ville de Paris à la rescousse

Quel souvenir les petits Parisiens 1'« Espace Paris 89 ». Ce centre de

Bicentenaire.

tive dépourvue de communes, mais première fois de leur histoire contemporaine les électeurs des trois royaumes viennent de se donner, avec la complicité de leurs souverains, un député de gauche en la per-

> Ce fonctionnaire futunien de quarante ans avait pris le risque insc d'apparaître comme un suppôt de tan en osant se convertir à la cause du Mouvement des radicaux de gauche après avoir rompu avec la chapelle gaulliste et fréquenté un instant le purgatoire barriste. Et l'inconcevable s'est produit : il a réussi l'exploit de faire chuter de son piédestal législatif le cacique du RPR, M. Benjamin Brial! Sans doute M. Gata a-t-il fait preuve d'une grande habileté personnelle poisqu'il a su miser sur sa parenté avec le roi d'Alo tout en se ménageant la bienveillance du roi de Wallis en prenant l'un de ses fils comme suppléant. Mais sa performance a aussi été la conséquence du seul bouleversement que l'archipe ait vraiment connu depuis le début du vingtième siècle : l'arrivée, en 1986, de la télévision.

« Alors, en effet, explique M. Gata, les gens de Wallis et de Futuna ont découvert, en voyant les images à la télé, que tout ce qu'on leur avait dit auparavant, pendani plusieurs générations, sur les hommes de gauche, et en particulies sur M. François Mitterrand, était faux. » La télé instrument de prise de conscience... La télé ruineuse de mythes et de mystifications... La rélé sans-culotte.

#### C'est ainsi, que se fait l'Histoire

Il a suffi, en vérité, d'une scale image, pour que soudain, dans les royaumes de Wallis et de Futuna, la bastille contre-révolutionnaire s'effondre. Une image d'actualité païenne, un jour de Pentecôte. L'image, il y a un an, d'un François Mitterrand gravissant la roche pré-historique de Solutré, à l'occasion de son pèlerinage annuel. « Pour beau-coup de Wallistens et de Futuniens, souligne M. Gata, cela a été la révélation. En entendant parler de pèlerinage, les gens se sont dit : si M. Mitterrand fait lui aussi, chaque année, un pèlerinage, voilà bien la preuve au'il est un bon catholique et non pas l'Antéchrist que disent

C'est ainsi, parfois, que se fait l'Histoire. Et que, par un singulier paradoxe, ces anachroniques majestés venues du bout du mon et du fond des âges seront, le 14 juillet, sur les Champs-Elysées, les témoins du plus récent miracle révo-

ALAIN ROLLAT.

# Le Carnet du Monde

<u>Décès</u>

- M= Pierre Baort, M. et M= Robert Vallart,

et leurs enfants, Dominique et Jean-Pleure Le et leurs enfants, t leurs carants, Jacques Bacrt

ct acs enfants, Patrick Baert, Et toute la famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Pierre BAERT,

surveau subitement le 29 mai 1989, dans sa solvante dixième année. Les obsèques serent célébrées le ven-dredi 2 juin, à 10 h 30, en la chapelle Notre-Dame-de-la-Compassion, porte des Ternes.

96, boulevard Maurice-Barrès 92200 Nexilly-ear-Scine. - Patrick et Sabine Chouchan et leurs enfants, Jean-Claude et Fanny Chouchan et leurs enfants, Gérard et Catherine Chouchan

et leurs enfants, ont la douleur de faire part du décès de Mª Resa CHOUCHAN.

survens le 28 mai 1989.

Cet avis tient lien de faire-nart. - Sa familie, Et ses amis, font part du décès, le 26 mai 1989, de

Abert DECLERCO. qui fut professeur à saux, Alger, Amiens et Paris.

seront brâlés dans la stricte intimité familiale.

Coux qui oat ou pour lui amitié, estime, affection, pourrout, en mémoire de lui, adresser un don à l'Institut Pas-teur, afin de contribuer au financement des recherches sur le sida.

49-53, rue Auguste-Lançon, 75013 Paris.

— M= Laurent Dreyfuss,
M. et M= Serge Dreyfuss,
M. Robert Gimpel,
M. et M= Bertrand Dreyfuss,

→ Charles-Edouard, andra et Charles Ede Mª Anne Lytton, ont la douleur de faire part da décès de

Laurent DREYFUSS.

servenu io 25 mai 1989, à l'âge de

Les obsèques ont en lieu dans l'infi-mité.

47, avenue Théophile-Gautier, 75016 Paris. 2, rue de Sontay, 75116 Paris.

75017 Paris.

CARNET DU MONDE

nents : 42-47-95-03 Tarif: la ligne H.T. Toutes rubriques ......83 F

Abomés et actionnaires ...73 F Communicat. diverses ...86 F

Titre b

 Paul de Gandemax,
son époux,
Françoise et Jean-Louis Marchand,
Agnès de Gandemax, poès de Gandemar, 11-Paul et Martine de Gandemar, Cácile et Luc Invernizzi.

nes petits-enfants, Thérèse et Jean Mussigmann et lours enfants, Les familles Calcet, Fan, Multodo, Benech, Fabre, de Gandemar et Kirkya-charian,

Mas Jeanne-Marie de GAUDEMAR, née Calcet, anciente assistan

pervenn à Paris le 30 mai 1989, dans se

La cérémonie religiouse sera célébrée le vendredi 2 juin, à 8 h 30, en l'église Sainte-Anne de la Maison-Blanche,

L'inhumation aura lieu le samedi 3 juin, à 11 h 15, au cimetière de l'ancieu bourg de Digne (Basses-Alpes).

9, rue de la Cité-Universitaire, . 75014 Paris. - Saint-Jean-de-Vedas. Bronzet-là: Quissac. Lyon.

On nous prie d'annoucer le rappel i

M= Philippe LOMBARD, not Palatan,

survenu à Montpellier, le 24 suri 1989. La cérémonie religieuse a été brée dans l'intimité, le 26 mai.

De la part des familles Lombure Palatan, Heatsch, Roman.

« Demeurez en mon amour. » (Jean, XV-9.) M™ Mylčne Lutané Laurent Et leurs familles, M. et M= Olivier Lutand,

M<sup>to</sup> Generière Lutand, ont la profonde tristesse de faire part du décide M. Marc LUTAUD.

survenu le 27 mai 1989, à Nice.

- Albi

Cet avis tient lieu de faire-part.

M™ Madeleine Barthe, Le géaéral J.-F. Barthe et M™ et leurs enfants, Le professeur Ph. Barthe et M™

icurs carains, M. et M= Michel Barthe M. et M= H. Missurer

et leurs enfants, M. et M= Christian Bouyasie

ant la douleur de faire part du décès du doctour André MATHIEU.

ncien interne des hôpitaux de Paris, chevalier de la Légion d'honneur,

Les obedques religiouses ont ou liou dans l'intimité familiale, le lundi 29 mai 1989, en l'église Saint-Joseph d'Albi

4, rue du Commandant-Blanché, 81000 Albi.

(Tam).

Nos abonnés, bénéficiant d'une réduction sur let insertions du « Carnes du Monde », sour priés de joindre à leur envoi de texte une des dernières bandes pour justifier de catte qualité.

née Cassonnec, Monique et Jean Gaudin, Laurent, Gilles et Caroline, Catherine et Jean Vertut,

sos enfants et petits enfants, Denise et Yves Le Pape, Azne et Gatile, Catherine et Bernard Pages Isabelle, Nicolas et Pierre, ses beaux-enfants et petits-enfa Etienne Revel,

M≃ Léon Revel, sa belle-sœur, ont la douleur de faire part du décès de

Paul VERTUI, trésorier-payeur général honoraire officier de la Légion d'honneur, ancien combattant croix de guerre 1939-1945, hovalier du Mérite militaire

 des Palmes académiques. mandeur de l'Etoile royale de la Grande-Comore,

urvem à Mancille le 22 mai 1989.

Ses obsèques ont été célébrées dans

10, boulevard des Tritons, 13008 Marseille.

- M= Jean Walter, M. et M= Olivier Walter t Johann,
M. et Mar Denis Walter,
Et toute la famille,

ont le tristesse de faire part du décès de

M. Jean WALTER, ingénieur IDN 1950,

survem des suites d'un cancer, à Men-ton (Alpes-Maritimes), le 24 mai 1989, à l'âge de soixante-trois ans.

Les obsèques civiles out en lieu dans l'intimité familiale.

12, rue Quétigny, 93800 Epinsy-sur-Scine.

M<sup>no</sup> Albert Zitzermann Tostivint douleur de faire part du décès de

Albert ZITZERMANN, à l'âge de quatre-viegt-trois ans.

Ingénieur ETP, promotion 27, il rejoint l'armée de De Gaulle en Algérie ca 1940.

Il fut entouré de toute la famille, qui lui portait la plus grande affection, lors de l'inhumation, qui a cu lieu le 23 mai 1989, au cimetière de Saint-Paul-de-Léon (Finistère).

Villa Kergélen, 15, rue du Phare, 56170 Quiberon. 15, rue Georges-Pitard, 75015 Paris.

Messes anniversaires

- Jean-Louis Galland, on mari, Charles Galland,

son file, son file, font part qu'une messe sera célébrée en l'églase Saint-Louis, à Bordeaux, le samedi 3 juin, à 18 h 30, à la mémoire

Hoguette GALLAND,

décédée suite à la suite d'un accident le 2 juin 1988, et qui demeurait depuis peu à Aixo-sur-Vicune (Haute-Vicane).

Soutenances de thèses

9

- Université Paris-IV (Paris-Sorbonne), le lundi 5 juin, à 9 heures, salle 326, esculier G, 2-étage, M. Pierre Luizard : «Le rôle politique des nlessas chiites en Irak à la fin de la domination ottomane et su moment de la construc-tion de l'Etat srabe local sous mandat ».

# **GRAND CONCOURS**

Du 22 mai au 10 juin 1989

HACHETTE oxplus Classiques .

Le Monde

EUROPE 1

• A pied sur le périf. - Un texte circule actuellement dans Paris, sorte de « chaîne de l'amitié » : « photocopiez cette lettre et envoyez-la à dix de vos amis... > II s'agit de se retrouver le 14 juillet prochain à 15 heures « à pied sur le périf' », avec gâteaux, boissons fraiches, patins à roulettes... Ce fameux péril", où l'on enrage dans les bouchons, rendu quelques heures à une foule paisible... La préfecture de police a-t-elle dejà reçue la lettre ?

Question 17:

Chiffres en tête. Nombreux sont les titres qui contiennent un chiffre dans leur inti-tulé, comme les Trois Monsquetaires. Grâce aux indications que voici, retrouvez deux chiffres qui figurent dans les titres de deux

**Déchiffrons** 

 Dans les airs le temps de congés payés. b — Quelques mois chez les invertis. Titre a sept trente et un quatre-vinets quatre-vingt-treize cent vingt onze mille trente millions 0 Question 18: Message codé... Le souverain écrit : 6 heures L'écrivain répond : - Ga:

☐ Christine de Suède et Descartes. Frédéric II de Prusse et Voltaire.

Marguerite de Navarre et Marot. Bulletin-réponse dans le Monde, le samedi 10 juin 1989 (daté dimanche 11 - kudi 12 jula)

Catherine II et Diderot. Charles X et Chateaubriand

Qui sont-ils?

Pour vous aider à répondre, chaque jour des Indices aur Europe 1 on our Minital 36 15 code LEMONDE, EDUC on BURDPE 1,

GRAND CONCOURS COMMANDEZ **VOS NUMEROS MANQUANTS** Cochez les numéros des vignettes qui vous manquent. Nous vous ferons parvenir les numéros correspondants en franco de port. 4.93.F 23 MAI 24 MAI HAE E.S Nº8 N°7 4,9 ? 441 1,300N 4317 tot 38 MAI NOM: PRENOM: ADRESSE: CODE POSTAL: LOCALITE: de avec votre règiement du total des ess Le Mande, service des ventes au numéros, 7, rue des Italiens, 75009 Paris.

هكذا من الأصل



« La diversité dans le dialogue Nord-Sud »

# Barcelone, Babylone de la culture

cipé à un colloque consacré à « La diversité culturelle dans ie dialogue Nord-Sud ».

de notre envoyée spéciale

Dès l'ouverture du colloque, début mai, Jordi Pujol, le prési-dent de la Catalogne, précise l'intention. Certes l'Europe avance à pas de géant vers le marché unique de 1993, mobilisant ses économistes et ses technocrates. Mais le danger exis mer sur sa propre culture. L'âme européenne y perdrait définitive-ment son sel. L'enjeu est impor-

Sous les lambris du Palau-Marc, siège du département catalan de la culture, le ton est universitaire. Mais l'étincelle jaillit du fond de la classe, quand, leur tour venu, les rares créateurs présents prennent la parole. Cancres ániaux sur ces bancs d'école, ils font soudain pétiller la colloque et ses couloirs de leur talent. L'artmélanges culturels n'a pes loupé le rendez-vous de Barcelone.

tique de la diversité des cultures. Ainsi Carlos Saura, cinéasta né en Aragon... L'homme à la cinquantaine promène son regard d'enfant, un instant ravi et sitôt décu, sur l'honorable débat. Il y ne méprise pas les « bons senti-ments » qui animent l'assemblés. cultures du sud, préférant les piller. Carlos Saura, simplement, remet les pendules à l'heure. Barbares d'hier, les Vikings du nord, sont aujourd'hui à la pointe l'homme. > Quant à la «culture méditerranéenne » brandie comme un fanion, «elle n'existe pas, c'est une invention de l'Occident. Je revendique l'originalité de l'Aragon», lance le cinéaste rigolard. «Les différences sont très grandes entre cette province et la Catalogne, ou la Galicie ou le

Récliste, cet artisan sait que l'univers audiovisuel est dominé par des multinationales. « Pas de place pour le sentimentalisme, C'est la lutte pour le pouvoir, et aussi pour le plaisir de maîtriser le langage moderne sur un marché aujourd'hui à l'échelle du monde là. Carlos Saura honore ses passions de l'écran, comme Vincente Hollywood, déjà. «Ét moi, je tra-vaille ici», glisse-t-il à la fin de sa rapide intervention, avant de repartir pour Madrid. Là, dans un ber de gare, parce qu'il « aime les trains », il termine le scénerio de en compagnie de Rafael Azcona, son compère des débuts. Rien à dire de plus : Carlos Saura a peur SON CEUVIE.

#### Via Bahia

poursuit via Bahia, Jorge Amado, la célèbre écrivain brésillen, a accepté l'invitation per courtoi ∢ n'osant pas refuser » malgré ses intenses activités. A soixante-dixaact ans. Il partage son temps entre Bahia, sa région natale, et Paris, la ville chérie où il revint grâce à André Mairaux, après quinze ans d'interdiction.

Communiste hier actif. II n'ignore rien de la suiétion de son continent aux intérêts américains. prennent parfois. La notion de

liste ». « Nord pauvre et Sud riche ? Simpliste : le Brésil lui-Nordeste, misérable e troisième » du « premier » monde. » Vouloir unifier l'orthographe entre le brémots ont pris au fil de la vie un sens carrément différent. La de trois cultures - indienne, africaine et portugaise, - qui permit, selon Jorge Amado, « l'unité nationale » du Brésil. « Cele a commencé avec le premier Portu-

Ce que l'écrivain sait, il l'apprit fait « du dedans ». Matérialiste, il un choix politique. Les religions populaires d'origine africaine ont me suis bettu très jeune contre les préjugés de race, » Son der-nier roman, dont la traduction

L'homme, issu et pétri de ce mélange, le vit aujourd'hui dans sa chair. Il a été élu « Oba » l'un des douze « sages » de Bahie veillant quotidiennement aux Paris... Au dernier carneval de Rio, l'école de samba qui remporta la palme avait choisi pour romans de Jorge Amado. « Grande fête » en son hommede pour laquelle il dut défiler avec les

Jorge Amado aime la vie lone souffle un air subtil et revigonelles. Et l'Europe moissonne : la culture est Babylone, de sa confu-

DANKELLE ROUARD.

Une application inédite du traité de Rome

#### La Cour de Luxembourg au secours d'un touriste britannique agressé à Paris

ent français pour avoir Il le doit à la Cour de justice des sautés européennes dont la décision va, en outre, obliger la France à revoir sa législation sur le droit des victimes, incompatible seion les juges de Luxembourg, avec le traité de Rome.

Ainsi, l'Europe des Douze a'est-elle pas seulement celle des quotas laitiers et des surplus d'acier. Petit à petit se bâtit une Europe de «M. Tout le monde», une Europe revendiquer les mêmes droits que les citoyens des pays de la Commu-nauté qu'ils visitent. Pour paraître logique, cette décision n'allait pas de soi. Il a fallu des aunées de procé-

table britannique en sejour à Paria, sortait du métro Madeleine, le 11 inin 1022 11 juin 1982, lorsqu'il fut attaqué police décrit comme « de type NA », c'est-à-dire nord-africain. Roné de coups il fut jeté à terre et griève-ment blessé. Butin pour ses agresscurs qui no furent jamais retrouvés : 150 francs.

Une loi votée en 1983, M. Badinter étant garde des sceaux, prévoit l'indeannisation par l'Etat des victimes d'agressions lorsque la pessonne attaquée no peut obtenir de réparation pécunisire « à titre quelconque ». Mais le code de procédure conque ». Mais is cope us procume penale réserve cette indemnisation aux Français et à certains étrangers, en particulier à ceux qui bénéficient d'une « carte de résident ».

Co n'était pas le cas de M. Cowan. Cola ne le découragea pas pour autant de saisir la commis-sion d'indemnisation des victimes d'infractions. Instituée auprès de chaque tribunal de grande instance, cette commission est composée de deux magistrats du siège et d'une ne - s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux pro-blèmes des victimes ». C'est elle qui alloue sans possibilité d'appel indomnités évoquées plus haut.

La commission parisienne fut men de cette législation que donc sanie du cas de M. Cowan et M. Pierre Arpaillange, garde des décida... qu'elle ne pouvait décider. Les dispositions du code de procédit sur d'autres. En attendant, le Les dispositions du code de para-dure pénsie qui réservent une indemnisation de l'Etat sux seules me heurient, en victimes françaises se heurtent, en effet, à l'article 7 du traité de Rome,

Le 5 juin 1987, la commission demandait à la Cour de Luxemdiction. En jargon juridique commu nautaire, on appelle cela un « recours préjudiciel ». Comment, questionnait la commission, interpréter ces doux textes ? Loquel doit

#### Conséquences en cascade

sont longuement interrogés sur cette affaire inédite pour eux. Les conclu-sions de l'avocat général, M. Carl Otto Lenz, explorent en vingt-sept pages des zones junqu'ici laissées dans l'ombre du droit communautaire. Pour être plus bref, l'arrêt rendu le 2 février par la Cour-présidé dée par M. Ote Due va de affirmée par le traité de Rome, déclarent en particulier les juges, passe par la protection de l'intégrité physique des personnes qui se ren-dent d'un Etat de la Communauté

nationales, même dans des domaines peu touchés jusqu'ici per ce phéno-mène, comme celui du droit pénal. Tout d'abord, la commission d'indemnisation a alloné le 26 mai 75 000 francs à M. Cowan. Ensuite le ministère français de la justice a amoncé qu'il allait bientêt modifier la législation sur les victimes pour la

Cette réforme pourrait intervenir à l'autonne à l'occasion d'un réexa-

directour des affaires criminelles et laire aux membres du parquet leur recommandant de ne plus s'opposer, en application de « l'arrêt Cowan », à l'indemnisation des victimes

BERTRAND LE GENDRE.

Le scrutin du 18 juin

#### Près de 300 bureaux de vote à la disposition des Italiens ···· résidant en France

L'ambassade d'Italie à Paris invite les cent sonante mille élec-teurs italiens résidant en France à prendre part au scrutin du 18 juin dans les deux cent quatro vingt seize

correspondence (Belgique, Grande-Bretagne, Limembourg, Pays-Bas, RFA) ou dans les consulats (Dans-mari, Espagne, Grèce, Portugal). Les Irlandais ne pourront prendre part au scrutin que dans leur pays, à moins qu'ils ne résident en Belgique. cà de même que les Britanniques où, de môme que les Britannic ils pourront voter s'ils y sont do lies depuis trois aus au moins.

- Lire aussi —

 La préparation des élections page 10 • La sega des Verts pages 1 et 8-8





#### THÉATRE

# La saison 1989-1990 à Chaillot

La saison 1989-1990 du Théâtre national de Chaillot commence le national de Chaillot commence le 7 septembre avec la reprise du spectacle de Jérôme Deschamps, Lapin chasseur, jusqu'su 6 octobre, dans la grande salle. Suivrout les 18 et 19, Lorenzaccio, de Musset, les 21 et 22, le Misanthrope, de Molière, en catalan par le Théâtre Poliorams de Rarcalone que diripe José Maria de Barcelone, que dirige José Maria Flotats. Du 8 novembre au 31 décembre, Jérême Savary joue Monsieur Jourdain dans le Bourgeois gentilhomme. Puis ce sers Macbeth, dans la mise en scène de Matthias Langhoff, du 8 février au 17 mars, et du 24 avril au 30 juin, une comédie musicale de et par Jérôme Savary, Zazou, chronique des années 50 sur des textes et des chansons d'époque..

Salle Gémier, Brigitte Jacques met en scène *Horace*, de Corneille, et un texte de Heiner Müller sur ce même thème, du 4 octobre au 11 novembre. Puis Jean-Marie Villégier présente le Fldèle, de Pierre de Larivey, du 6 décembre au 27 jan-vier ; Hans Peter Closs, le Malade imaginaire, du 14 février au 24 mars; Charles Tordiman, Elvis, d'après Un jeune homme trop gros, d'Engène Savitzkaya.

Les enfants, à partir de cinq ans, pourront voir Paroles en voyage du 9 au 18 novembre et du 6 au 13 décembre. A partir de huit ans, l'Enfant de la haute mer, de Jules Supervielle, du 9 au 17 février et du 6 au 17 mars. A partir de trois ans, Tout le cirque magnifique, du 25 avril au 20 juin. Les représentations ont lieu les mardis, jeudis, vendredis à 10 heures et 14 h 30. Les mercredis à 14 h 30, les samedis

Des concerts sont prévus, dont le programme sera communiqué ulté-rieurement, et enfin la danse est représentée par Grenadier Weaver avec Roc in lichen, du 4 au 13 avril salle Gémier. Un autre programme est prévu entre le 28 et 31 mars.

★ Reuseignements et abonnements: Agence comptable, 1, place du Troca-déro, 75116. T6L: 47-27-81-15.

#### La famille de Gaulle n'arrive pas à interdire une pièce sur le général

La pièce Villa Luco, créée au Théêtre national de Strasbourg, et qui représente une rencontre fictive entre le général de Gaulle et le maréchal Pétain, en 1945 à l'île d'Yeu, pourra pourrativre sa carrière. Le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté de leur demande l'amiral Philippe de Gaulle et Mes de eu, qui soutenaient que cette pièce de Jean-Marie Bes ← portait atteinte à l'image et à la vie privée » de leur père.

Le jugement estime que « le spectateur, en assistant à la représentation de la pièce, accepte de facto la convention du théâtre, et n'éprouve à aucun moment le sentiment que le dis-cours de l'acteur ait été effecti-vement prononcé par le général de Geulle ». Il n'y voit « aucune processation infinite que dispus entation ridicule ou odieuse z

Le juge avait décidé, à l'audience, de « se transporter sur les lieux », et donc d'assister

# Communication

Le lancement des programmes de la SEPT

#### Seuls quelques dizaines de milliers de spectateurs recoivent la chaîne culturelle

Coup d'envoi, mercredi 31 mai, à 19 heures, pour la SEPT. Après les vœux de six personnalités européennes, la nouvelle chaîne cultu-relle européenne diffusée par le satellite TDF 1, proposait deux relie européenne diffusée par le satellite TDF 1, proposait deux magazines, l'un musical « Megamix », l'autre cuiturel » « Dynamo », saivis d'un documentaire suédois sur le tournage de Famy et Alexandre par Ingmar Bergman (le Monde daté 28-29 mai). Dès le lendemain, les émissions prendront leur rythme de croisière, de 15 h 30 à 22 h 30, avec une grille comprenant 31 % de documentaires, 21 % de spectacles, 17 % de fiction, 17 % de cinéma et 14 % d'émissions pour la jeunesse. Un « bouquet » hant de gamme réservé, pour quelques mois encore) à quelques privilégiés.

vement s'améliorer avec la reprise, d'ici à fin décembre, de la nouvelle chaîne sur l'ensemble des réseaux câblés français. Après avoir signé avec la Caisse des dépôts, la SEPT vient en effet d'aboutir à un accord avec les deux antons prande exploi-

vient en effet d'aboutr à un accord avec les deux autres grands exploitants du câble, la Générale des eaux et la Lyonnaise des caux.

Après Metz, Nice, Rennes et Sèvres, Suresnes, Saint-Cloud, où la chaîne avait choisi de tester longuement ses programmes, les réseaux câblés d'Angers, Orléans, Marseille et Dunkerque — gérés par la Caisse des dépôts — reprennent depuis un mois les émissions diffusées à titre expérimental par le satellite TDF 1. Ceux de la Générale des eaux (Toulouse, Montpellier, Lyon, par exemple) vont suivre, ainsi que les réseaux contrôlés par la Lyonnaise des eaux : Paris, Boulogne-Billancourt, Levallois, Neuilly dans quelques jours ; Cannes, Dijon, Epinal puis Chalon, Saint-Mandé et Vincennes devraient clôturer Vincennes devraient clôturer

Au total, ce sont de 200 à 250 000 foyers abonnés au câble (il n'y en a que 78 000 actuellement) qui devraient recevoir la SEPT à la

Une quarantaine de quoti-diens régionaux et la plupart des départementaux n'ont pas paru mercredi 31 mai, à la suite d'une grève lancée par la Fédération du Livre CGT (FILPAC-CGT).

Ce mouvement a été décidé le 13 mai par l'ensemble des délégnés CGT de la presse régionale et départe-mentale, et a été déclenché sans présva La FILPAC-CGT entend sinsi proteste contra

préavis. La FILPAC-CGT entend ainsi protester contre le « non-respect par le patronal de la presse de l'accord d'avril 1986 sur l'informatisation des titres ». Les délégales CGT estiment que l'installation de systèmes rédactionnels informatisés dans plusieurs journaux « éliminent de fait les trovailleurs du Livre de leurs postes de travail » et citent en la matière l'exemple du projet du quotidien Paris-Star de M. Robert Hersant, finalement remis sine die. « La modernisation des entreprises de presse, déclare la FILPAC-CGT, ne justifie pas que l'on supprime les emplois du Livre en surchargeaut d'autres catégories de sala-

"La voir, ça donne envie de l'avoir », clame sa publicité. Pourtant, seule une infime minorité du public pouvait, mercredi 31 mai, regarder la SEPT sur la... SEPT.
Pour sa soirée inaugurale, la chaîne culturelle européenne — dont FR 3 retransmettait le même soir le programme d'ouverture — n'est encore captée que très confidentiellement. Un état de fait qui devrait progressivement s'améliorer avec la reprise. fin de l'année. Proposée dans le programme de base » (sans supplément de prix), la chaîne sera diffusée dans un premier temps, faute d'équipement adapté, en SECAM avant de l'être dans la nouvelle norme D 2 Mac Paquet (qui permet une image d'une plus grande netteté et un son stéréo). A l'étranger, elle espère passer des contrats comparables avec les câblo-opérateurs belges (la ville de Liège devrait très prochainement ouvrir le feu), puis en République fédérale d'Allemagne et en Suisse.

Quant aux téléspectateurs non câblés qui désireraient capter direc-tement les images du satellite TDF 1, ils devront sans doute... patienter. Pour 8 000 à 10 000 F, ils patienter. Pour 8 000 à 10 000 r., no doivent en effet s'équiper d'une antenne parabolique de 40 à 60 centimètres ainsi que d'un « démodulateur». Cet appareil qui permet, à partir da signal reçu par l'antenne, de reconstituer l'image et le son vient tout juste d'être mis sur le vient tout juste d'etre mis sur le marché. Thomson, per exemple, ne sont encore son premier téléviseur à démodulateur intégré qu'à 1000 exemplaires par mois. Pis, les premiers « désembrouilleurs » — nécessaires pour capter les chaînes cryptées (1) diffusées sur les autres canaux de TDF i — ne seront pas prêts avant la fin de l'aunée. De quoi tennérer l'engagnement des montempérer l'engonement des pion-niers de la télévision par satellite. P-A G.

riés dont ce n'est pos le métier. » La CGT juge aussi que les volets sociaux insérés dans l'accord de 1986 ne sont pas respectés.

lancées de Nouvelles actaons seront lancées de juin par la CGT. Cello-ci a demandé à être reçue le 31 mai par le Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR). La grève, que la CGT qualifie de « plus grand mouvement de ces dernières années »,

a empeche notamment de parilire Paris-Normandie (Rouen), le Havre libre et le Havre-Presse, l'Union (Reims), le Progrès (Lyon), Lyon-Libération et le Figoro-Lyon, l'Alsace, la Montagne (Clemont-Ferrand), les Dernières Nouvelles d'Alsace (Streburge) la Nouvelle d'Alsace (Streburge) la Nouvelle Bérablique

(Strashourg), la Nouvelle République du Centre-Ouest (Tours) etc., et a empêché la fabrication de différentes éditions à Sud-Ouest (Bordeaux),

contons a Suz-Ouest (Borneaux), Ouest-France (Rennes), Nice-Matin et le Midi libre (Montpellier). Les titres nationaux — le Figuro, Libération, la Tribune de l'Expansion, France-Soir, Paris-Turf — n'ont pas paru à Lyon et Nantes.

Une série de nouvelles actions seront

#### Face à l'inquiétude des élus locaux

#### M. Quilès tente de réformer les équilibres économiques du câble

me politique inscrite dans la darée, et jouant la complés tarité entre câble et satellite. M. Paul Quilès n'a que partiello-ment calmé les élos locaux et les opérateurs du câble réunis à Angers. Car coux-ci s'inquiètent des modestes résultats des réseaux câblés ouverts et se plaiguent d'une difficile coopération avec France Télécom.

ANGERS de notre envoyé spécial

« Il faut dix à douze ans en moyenne pour qu'un produit soit largement impianté auprès des usagers; il a fallu quatorze ans pour que la moitié des ménages s'équipent de téléviseurs couleur, dix aus pour que 40 % consider de la moitié de la mo pour que 40 % possèdent un magné-toscope. » Ce rappel à la patience, lancé par le ministre des postes, des talécommunications et de l'espace, n's pas pleinement satisfait l'auditoire de Médiaville. Car la grogne règne dans le petit monde des réseaux câblés, réuni à Angers pour sa manifestation annuelle

(le Monde du 31 mai). Les chiffres parlent d'euxmêmes: le taux moyen d'abonnement sur les réseaux construits par France Télécom n'atteint que 10 % sur les prises installées il y a plus de six mois. Certes, ces taux sont varia-bles selon les villes et les opérateurs : bles acion les villes et les opérateurs :
12,4 % pour la Générale des eaux,
suivie par la Lyonnaise des caux
(8,4 %) et la Caisse des dépôts
(6,3 %). Mais le constat d'ensemble
inquiète les opérateurs comme les
élus locaux, dont la complainte peut
se résumer par « recherche abonnés
desexpérement ».

#### Dams le bon sens

A ceux qui expliquent ces diffi-cultés par les relations délicates entre opérateurs et France Télécom, M. Paul Quilès demande « d'abandonner les polémiques inutiles et injustifiées ». Rappelant qu'il s'était donné deux ans pour ancrer dans les tonne deux aus pour antarer cans les faits la politique amoncée en octo-bre dernier, M. Quilès estime qu'en huit mois les choses ont déjà pro-gressé dans le bon sens. Le rythme mensuel des abonnements est passé de 5 000 à 8 000, les coûts et les délais de construction out été

Progressivement, les réseaux vont disposer de cananz supplémentaires : ainsi, le premier réseau achesé du Plan Cable, 35 (Sèvres Surcenes, Saint-Cloud), vient-il d'obtenir vingt canaux sans avoir à débourser d'avance financière. Cet clargissement de l'offre devrait pro-fiter notamment aux nouvelles chaînes du satellite TDF1, dont la SEPT, le ministre souhaitant que les négociations aboutissent rapidement pour que ces programmes soient repris dans les meilleures conditions sur le câble.

Pour séduire les gestionnaires de ogements collectifs, M. Quilès vent logements collectifs, M. Quilès veut nsultiplier les formules d'abonne-ment collectif à bas prix comme celles qui sont décidées à Angers, Epinal ou Paris. Et il soubs Epipal ou Paris. Et il souhsite que France Télécom, l'Union des HLM et le ministère de l'équipement micrent « en commun des opérations pilotes dans la domotique ».

oncrètement, ces utilisations des

En plaidant à Médiaville pour réseaux câblés à d'autres fins que la simple télédistribution permet-traient de partager les coûts de câblage de l'habitat social et de les intégrer dans les charges locatives. Sinon le risque existe de voir cet habitat social se détourner du câble an profit de la scule réception par satellite sur des antennes collectives.

> Quant à la demande pressante de dispositifs de contrôle d'accès permettant des services payants sur les réseaux, elle sera satisfaite par les 750 000 décodeurs D2MAC récemment commandés par France Télécom, estime M.Quilès, qui voit la encore un point de complémentarité entre câble et satellite. Souhaitant que la politique en matière de satel-lite soit davantage fondée sur la demande commerciale que sur les critères technologiques qui ent pré-valu jusqu'ici, le ministre a décidé de confier une mission sur la filière des satellites de communication à son directeur adjoint de cabinet, M. Gérard Eymery.

< Le câble ne doit par seulement « Le câble ne doit pas seulement être construit, il doit être vendu ». An- delà d'actions publicitaires, M. Quilès soubaite que France Tâlé-com puisse « adopter une démarche plus directement commerciale ». Co sera bien sêr le cas dans les villes où France Tâlécom a investi dans la société d'arrolotation. A illema densociété d'exploitation. Ailleurs, derrière cette formule plutôt sibylline, la porte est ouverte à une renégocia-tion des conventions signées dans le cadre du Plan Câble, même si le ministre ne souhaite pes en prendre

Ces conventions, dont l'applica-tion pointilleuse est au cœur du débat entre opérateurs et France Télécom, sont, de l'avis général, trop rigides. La Caisse des dépôts, par la voix du président de la C3D, M. Jean-Marc Simon, s'est même livrée à une simulation qui tend à montrer que si le réseau de Metz avait appliqué cette logique du Plan Câble, il compterait sculement 6 350 abonnés, an lieu des 25.000 actuels, et aurait cumuló une perte de 21 millions de francs, au lieu des 12 millions d'excédents réellement enregistrés. Pour autant, tous les opérateurs ne sont pas prêts à remet-tre en chantier l'écheveau des conventions, car ils pourraient y per-dre l'exclusivité commerciale qui est la base de leur métier.

Pintôt que l'affrontement, les différents acteurs du câble recherchent en réalité des accommodements. Car :ils savent être condamnés à réussir ensemble. Il reste pour cela, faire ».

MICHEL COLONNA D'ISTRIA.



# ()PERA MISE EN SCENE MAREK GRZESIASKI RÉGINE CRESPIN 1 ER JUIN 1989 PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS LOCATION SUR PLACE, PAR TELEPHONE, FRAC, AGENCES ET HANTEL

Trois disparitions

# Le chef d'orchestre

Giuseppe Patane Le chef d'orchestre italien Giuseppe Patane est mort, mardi 30 mai à Munich, alors qu'il dirigeait à l'Opéra bavarois *le Barbier de* Séville, de Rossini. Victime d'une crise cardiaque, le musicien a perdu connaissance quarante minutes après le début de la représentation, pour mourir quelques heures plus

cinquante sept ans. Comme son père Franco Patane, ce Napolitain s'était spécialisé dans le lyrique. Sa carrière internationale était éclatante, et toutes ses naie etait ectaturie, et toutes ses apparitions saluées par une recon-naissance enthousiaste du public et des critiques; en récital, il avait accompagné les plus grands chan-teurs, de Freni à Pavarotti. Aussi précis que passionné, Glusepes précis que passionné, Glusepes Patane était typiquement, en cette période où n'importe quel instru-mentiste se croit capable d'aborder la direction d'opéra, l'« Italien qui

Il avait fait ses débuts en 1951 dans la Traviata, à Naples, puis progressé régulièrement du poste de second chef dans sa ville natale à celui de directeur à Linz. Le Deutsche Oper de Berlin le retient six ans. Il fait son entrée à la Scala en 1969, dans Rigoletto. Il est nommé titulaire de l'Orchestre de la radio de Munich en 1965. Il étonne, en 1980, en renonçant simultanément à ses engagements au Met de New-York et à l'Opéra de Vienne. Son mauvais état de santé avait à l'époque été évoqué. – A.R.

œ

aissait son métier ».

#### La soprano Zinka Milanov

La cantatrice yougoslave Zinka Milanov, l'une des plus grandes sopranos verdiennes des années 40 et 50, est morte dans la nuit du 30 au 31 mai à l'hôpital Lenox Hill de New-York. Elle était âgée de quatre-vingt-trois ans.

INée à Zagreb, le 17 mai 1906, Zinka Popéra de sa ville natale entre 1928 et 1935. Sa découverte à Salzbourg dans le Requiem de Verdi, sons la direction de Toscanini, entraîne son cogagement au Met. Elle allait ensuite apparaître sur la scène new-yorkaise dans plus de quatre cents représentations et y être la soprano dramatique vedette du grand répertoire italien notamment dans les rôles d'Akha et de Desdémone. Elle avait néanmoins enregistré la Missa sulcavair de Restheurs avan la dissertie. solemnis de Besthoven sous la direction de Toscanini. Cette cantatrice à la voix puissante, étendue mais extrêmement puissante, étenque mans extremente mancée, avait fait ses séieux à l'opéra

#### Le peintre Henry Gérard Gravereaux

Le peintre et designer Henry Gérard Gravereaux est mort mardi 30 mai à Cannes. Il était âgé de quatre-vingt-deux ans.

[Elève de Jean Souverbie à l'acadé-mie Jullian, Henry Gérard Gravereaux partages son temps entre son atelier, où il développa une œuvre figurative et colorés, et la hante coutare. Il lança le département « Diffusion Cardin » dons il fut le PDG pendant plusieurs années.]

#### 🜌 Centre Georges Pompidou 🖁 **JEUNE DANSE EUROPEENNE** du 31 mai au 2 iuin

The Cholmondeleys The Featherstonehaughs FLAG Yolande Snaith Kathy Crick LESSONS IN SOCIAL SKILLS



## VISIONS NOUVELLES **DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE**

Grève de la CGT contre l'informatisation des quotidiens

La majorité de la presse régionale n'a pas paru

Patronnée par le Ministère des Affaires Étrangères, une exposition itinérante rassemblant les grands noms de la peinture d'aujourd'hui. entreprend actuellement un vaste périple à travers les États-Unis et

Les œuvres qu'elle propose à l'attention d'un public innombrable forment un tout dénommé: Visions Nouvelles de la Révolution

Le maître d'œuvre de cette collection est Georges Soria, l'auteur de la "GRANDE HISTOIRE DE LA REVOLUTION FRANÇAISE" parue l'an dernier aux Editions Bordes en 3 volumes: 822 images et 1723 pages de texte. Composée de 33 tableaux (dessins, aquarelles, crayons de couleur.

lithographies, builes) parmi lesquels figurent les plus grands noms de

la pointure américaine comme Robert Motherwelle et de la peinture francaise comme André Masson et César, ce panorama prestigieux s'adresse à un vaste public. Parmi les "Visions Nouvelles de la Révolution", certaines s'imposen par leur dimension traeique, d'autres se réclament d'un lyrisme transcendant, d'autres enfin, réaffirment dans un langage audacieux

leur attachement à la liberté et l'égalité des droits. Présentée voilà quelques semaines au l'estival international de Houston à l'Université Rice qui, avec ses 120.000 étudiants, est un des hauts lieux de l'enseignement supérieur aux États-Unis, cette exposition a été accueillie avec succès, un succès qui ne se démentira pas tout au long de la tournée qu'elle va entreprendre d'ici la fin de l'année 1989.

#### PROGRAMME OFFICIEL DE LA TOURNÉE

: Du 11 au 31 mai - Musée National Tamayo : Du 7 au 24 juin - Institut Français HAĪTI SAINT-DOMINGUE : Du 1<sup>et</sup> au 21 juillet - Maison de France : Août 1989 - Bibliothèque Nationale GUATEMALA : Septembre 1989 - Musée de la Banque Centrale COSTA RICA : Octobre 1989 - Musée d'Art Moderne BOCOTA

in against the second

هكذا من الأصل

# Radio-télévision

Les programmes complets de radio et de télévisien sont publiés chaque semaine dans notre supplément du anneil duté dimunche-hadi. Signification des symboles : le Signalé dans « le Monde radio-télévision » u Film à éviter s Ou peut voir u m Ne pas manquer u m n Chef-d'ecuvre ou classique.

#### Mercredi 31 mai

#### TF 1

20.45 Variétis : Sacrée soirée. Invités : Juliette Gréco, Henri Salvador, Paul McCartacy. Variétés : Les Incommes. Patti Layne, Jean-Luc Lahaye, Annie Cordy, Julie Piétri, Etieme Dabo, Richard Gotainer. 22.35 Magazine : Ex libris. Dans les coulisses de... l'art : Expliquez-moi (Thomas Hoving pour L'affaire Velasquez). Extérieur livre (Morris West pour De main de metire. Alain Dagrand et Michel Antochiw pour Gloria Anserica); Dans les coulisses de ... Phistoire : Expliquez-moi (Léon Zitrone pour Big Léon); Dans les coulisses de ... la littérature : Exploration (André Mahram pour les Envers complètes, tome 1). 23.40 Journal et Métés. 23.50 Magazine : Créateurs atméle Hellywood. Sommaire : Sujet noir désir (La quintessence du rock en français os en anginis); Festival italien à Fécamp; Tempo. 0.30 Série : Drêles d'histoires. Mésaventaires : Vie et mort d'un personnage.

20.35 L'houre de vérité. Invité: Antoine Wacchter. Le candidat écologiste aux élections européennes répondra sux questions de François-Henri de Virisu, Albert du Roy, Alain Duhamel, Jean-Louis Lescène et Yves Guilhannec (Le Point). 22.26 Flash d'informations. 22.25 Sport: Temais. Résumé des Internationaux de Roland-Garros. 23.30 Informations: 24 heures sur la 2.23.50 Métées. 23.55 Solumnte. mations: 24 heures sur la 2 23.50 Métée. 23.55 Selamate secondes. Gundrun Landgrebe, conédienns allemande. 4.00 Magnaise: Figures. De Jacques Chancel. Invité: Christian Pollerin, président de la SARI (Société d'administration et de réalisation d'investissement). L00 Histoires courtes. Spécial Festival d'Annecy: L'architecte, de Jacques Faton, Patrick Theunen et Genevière Amoine; Balance, de Wolfgang et Christoph Lavenstein.

20.35 Decumentaire: Fanny et Alexandre, le document.
Inguar Bergman filme son propre travail. 22.26 Jeannal et
Métés. Avec le résumé des Internationaux de tennis de
Roland-Garros. 22.55 Magazine: Océaniques. Zapping sur
l'Europe, de Jean-Denis Bouan. Entretiens menés par nos collaborateurs Jean-François Lacan, Michel Colonna d'Istria,
Annick Cojean et per Pierre-André Boutang. Avec Catherine
Tasca, secrétaire d'Estat chargés de la communication.
23.55 Les parraine. La SEPT portée sur les fonts beptismaux par aix personnalités de la culture européeune.
0.26 Maniques, manique. Passacaille, de Haendel, par AnnoMarie Conquer et Sonia Weideratherton.

#### **CANAL PLUS**

21.00 Chéma : American justice. 

Film américain de Gary Grillo (1986). 22.30 Flash d'informations.

▶ 22.35 Cinima: Camonillo. un Film françain de Mehdi Charef (1988). Avec Philippine Lesoy-Beaulieu, Rémi Mar-tin, Morique Chaumette. 23.55 Cinima: La muit de Pérs-glou. ∪ Film eméricain de Delbet Mann (1982). L48 Deca-mentaire: Histoire(a) du cinima. De Jean-Luc Godard. 2º partie: Une histoire scule.

#### LA 5

20.35 THÉSE: La rançon mexicaine. 22.30 TEISEM: La loi des pourris. De Rudy d'Ands. Deux camboneurs justi-ciers. 0.00 Journal de minuit. 0.05 La loi des pourris. 0.15 Magazine: Noundes, 0.40 Jo Gaillard. 1.35 Bouvard et compagnie. 1.50 Tendresse et passion. 2.40 Série: Une vie. 3.85 Journal de la mait. 3.10 Une vie. 3.35 Votsin, voi-

M 6
20.35 Téléfilm: Une chambre pour deux. 22.16 Magazine: Libre et change. Avec Claude Alexandre (photographe), Mathieu Lindon (journaliste), Philippe Sollers, Gabriel Matzneff, Olivier Mongin (directeur de la revue Esprit). 23.25 Skr minutes d'informations. 23.36 Série: Clair de lanc. 9.15 L'housane de fer. 1.05 Minsique: Boulavard des clips. 2.00 Etranger, d'où viens-tn? 2.25 Magazine: Quand in science mine Penpatén. 3.20 Le gaire et in halance. 3.55 Documentaire: Smit a plate, montro-unei nos histoires. 4.15 Magazine: M 6 sinne le cinéma. 5.10 S'il te plate, montro-unei nos histoires. 5.30 Adventure. 6.00 Etranger, d'où viens-tn? 6.25 Musique: Boulevard des clips.

#### FRANCE-CULTURE

20.39 Antipodes. A propos du Salon du livre à Paris.
21.30 Correspondences. Des nouvelles de la Belgique, de la Suisse et du Canada. 22.09 Communauté des radios publiques de laugus française. La légende de Georges Baldas.
22.49 Naits ausgnétiques. Précoces, surdoués et petits génies. 0.05 Du jour su leudemain. 0.50 Missique : Coda. Le rock de Canterbury.

#### FRANCE-MUSIQUE

28.30 Concert (donné le 3 décembre 1981 au Severance Hall de Cleveland): Deux portraits op. 5, Concerto pour violoncelle et orchestre (transcription du concerto pour alin et orchestre), de Bartok; Symphonie n° 8 en sol majeur op. 88, de Dvorak, par l'Orchestre de Cleveland, dir. Christoph von Dohranyi; sol.: Janos Starker, violoncelle. 22.20 Concert du GRM. Le voyage au paradis, cinq images selon les fragments de Robert Munil basés sur la voix de Burda Koenig, de Kanfmann; Chant de consonnes de Barrière. 23.87 Jazz chib.

#### Jeudi 1<sup>er</sup> juin

13.35 Fonfficien: La ligne de chance. 14.36 Fonfficien:
Les peneys survages (3º épisode). 16.85 Série: Drôles
d'éstoires. Intrigues: Fonêtre sur... 16.35 Quarté à Chantilly. 16.45 Chib Dorothée. Georgie: Les chevaliers du
rodiaque; Tu chantes, tu gagnes. 17.50 Série: Les rues de
San-Francheo. Les fanions de la terreur. 18.45 Aris de
recherche. 18.50 Fonfficton: Santa-Burbura. 19.20 Jen:
La rome de la fortune. 19.50 Loto sportif. 20.00 Journal,
Météo et Tapis vert. 20.40 Série: Julien Fontanes magistrat. 22.15 Série: Soko, Irdgade des steps. Objectif: Joe
White. 23.10 Documentaire: Haroum Tazieff raconte sa
Terre. 6. Haroum Tazieff et les volcans. 0.05 Journal et
Métés. 0.25 Série: Drôles d'histoires. Intrigues: Un crimo
chasse l'autre. 0.50 Documentaire: Histoires naturelles. Le
chamois.

13.40 Mitibo. 13.45 Sirie : Falcon Crest. 14.15 Sport : Tesnis. Internationaux de Roland-Garros, en direct et en Eurovision. 20.90 Journal et Métée. 20.30 INC. Sécuritével. 20.35 Chatens: Je vals craques. le Film français de François Leterrier (1980). Avec Christian Claviez, Antonose, Nathalie Baye, Maureen Kerwin. Un jeune cadre est autraîné dans la vie parisienne nocturne et croit à la liberté sexuelle. 22.05 Finsh d'informations. 22.15 Sport: Tesnis. sexuelle. 72.05 Flash d'informations. 72.15 Sport: Tennis.
Résumé des l'aternationaux de Roland-Garros.
D 22.45 Magazine: Résistances. Birobidjan: Une terre
juive en URSS. 8.10 Informations: 24 houres sur la 2. Avec
le magazine européen Puissance 12. 6.30 Météo.
8.35 Soixante secundes. Jacques Ségnéla. 8.40 Histoires
centes. Spécial Festival d'Annacy: Le sujet du tablean, de
Georges Schwizgebel; Baby in television, de Pencho Kunchev; Maux croisés, de Richard Condie.

#### FR 3

13.00 Sport: Temple. Internationaux de Roland-Gazros, en direct et en Eurovision. 13.57 Flack d'informations: Spécial Beurse. 14.00 Sport: Temple. Internationaux de Roland-Garros (suite). 16.00 Flack d'informations. 16.05 Sport: Garros (suite). 16.00 Flank d'informations. 16.05 Sport: Tennis. Internationaux de Roland-Garros (suite). 17.00 Flank d'informations: Spécial jesses. 17.05 Sport: Tennis. Internationaux de Roland-Garros (suite). 19.00 Le 19-20 de Flaformation. De 19.10 à 19.30, le journal de la région. 19.58 Dennis naimé: Deuver, le dernier dinosaure. 20.05 Jenn: La cisses. 20.35 Téléfins: Fassay et Alexandre. D'Ingmar Bergman, avec Permilla Aliwin, Bertil Guve (2º partie). 22.55 Journal et Métée. Avec le résumé des Internationaux de tennis de Roland-Garros. 23.25 Minsiques, musique. Pièce, de Salt, par Annick Roussin, violon, et Marc Bensoussan, piano; Quatnor nº 5 opus 76, de Haydn, par le Quatnor Ludwig.

## **CANAL PLUS**

13.30 Cinéma : Mean streets. Les Film américain de Martin Scorsese (1973). 15.30 Cinéma : KGB course CLA. Il Film américain de Dwight Little (1984). 16.55 Pochettas surprises. Tam tam. 17.15 Documentaire : Les allumés... Vols qualifiles : l'aventure de Paris Air Folica. 17.35 Cabou cadin. Molicrissimo ; Comte Mordicus. Es clair jusqu'il 20.39. 18.30 Deceins animés : Ca cartoon. Présentés par Philippe Dana. 18.45 Flash d'asformations. 18.49 Top album. Présenté par Marc Toesca. 19.30 Magazine : Nulle part ailleurs. 20.30 Cinéma : Les Bootleggers. E Film amé-

ricain de Joseph Sargest (1973). 22.16 Flash d'Informa-tions, 22.15 Cinéma: Pale Rider, le cavaller solitaire. a ut Film américain de Clint Eastwood (1985). Avec Clint East-wood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress (v.o.). 6.65 Cinéma: L'Osars et la pompée. ut Film français de Michael Deville (1969). Avec Brigitte Burdot, Jean-Pierre Cassel, Daniel Coccaldi. 1.36 Magazine: Cinémade été 89.

13.35 Série : L'inspecteur Derrick. 15.00 Débat en direct de l'Assemblée nationale. 16.00 Série : Max la menace. De 16.50 à 12.05 Dessins suimés. 16.50 Résai nuns famille. 17.15 Grand prix. 17.40 Les défenseurs de la Terre. 18.05 Série : Arnold et Willy. 18.30 Bouvard et compagnie. 18.50 Journal inages. 19.00 Série : K 2000. 20.00 Journal. 20.30 Téléfim : Le port des filles perduca. De Carl Monson, avec Frank Stallone, Christopher Mitchum. Un marin s'en prend au proxénète de sa fiancée. 22.20 Téléfim : Les fantamnes de Lanna. De Vincant Salviani, avec Kathy Shower, Brett Halsey. Violée devant son mari. Journal de minuit. 0.05 L'imspecteur Derrick (rediff.). 1.10 Je nal de minuit. 0.05 L'inspectour Derrick (rediff.). 1.10 Je Gelliard (rediff.). 2.05 Bouvard et compagnie (rediff.). 2.20 Teméresse et passion (rediff.). 3.10 Journal de la mit. 3.15 Série : Une via. 4.00 Veisin, voisine (rediff.). 5.90 Teméresse et passion. 5.25 Bouvard et compagnie (rediff.). 5.40 Manique : Arin de rêve. k (ro

M 6

13.29 Série: Madame est servie (rodiff.). 13.45 Série: Cair de lame (rodiff.). 16.05 Série: Destination danger. 16.50 Hit, lit, hourn: 17.05 Série: L'homme de fer. 18.05 Série: Drôles de danaet. 19.90 Série: Capary et Lacry. 19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série: Madame est servie. Vive le justice. 20.35 Téléffan: Le justicier d'Okinawa. De Seiji Izumi, avec Koichi Saki, Narumi Yasada. Les amis d'un boxeur sont assassinés... 22.90 Série: Clair de lame. 22.50 Six minutes d'informations. 22.55 Magazine: Quand la science mène Pengaète (rediff.). 23.40 L'homme de fer (rediff.). 336 Musique: Boulevard des clips. 2.00 Etranger, d'où viens-ta? (rediff.). 2.25 Magazine: M6 alme le cinéma (rediff.). 3.20 Magazine: Adventure (rediff.). 3.55 Documentaire: S'il te platt, montre-moi nos histoires. 4.15 Quand la science mène l'enquête (rediff.). 5.10 S'il te platt, montre-moi nos histoires. 5.30 Magazine: Le giaire et la balance (rediff.). 6.06 Etranger, d'où viens-ta? 6.25 Munique: Boulevard des clips.

#### FRANCE CULTURE

20.30 Dramatique. Karen, Carson et Marilyn, de Jean-Frédéric Vernier. 21.30 Profits perdus. Paul Deharme. 22.40 Natis magnétiques. Précoces, surdoués et petits génies. 0.05 De Jour en leademain. 0.50 Missique: Cods. Le rock de Canterbury.

#### FRANCE MUSIQUE

20.30 Coucert (donné le 6 mai au Grand Anditorium): Symphonie nº 29 en la majeur K 201 et Concerto pour piano et crchestre nº 12 en la majeur K 414, de Mozart: Symphonie nº 5 en mi bémol op. 82, de Sibelius par l'Orchestre philarmonique de Radio-France, dir. Maximiano Valdès; sol. Ingrid Haebler, piano. 22.30 Minsique légère, Six esquises esquisses, de Clandric; Arménia, de Gabaye; Balada, de Porumbescu. 23.07 Cheb de la manique contemporative. Ensemble musicatreize. 0.30 Hago Wulf.

#### Audience TV du 30 mai 1989 (BAROMÈTRE LE MONDE/SOFRES-NIELSEN)

| HORAIRE  | POYERS AYART<br>REGARDÉ LA TY<br>(co %) | 7F1                     | A2                   | FR3                               | CANAL +             | LAS                  | M6                              |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|
| 19 h 22  | 47.3                                    | Senta Bachera<br>22.0   | Temb.<br>9.9         | Actualité région.<br>8.7          | Top 50<br>1.6       | K 2000               | Cagney et Lace<br>1.7           |
| 19 b 45  | 49,6                                    | Rous furtame<br>23-3    | Tensis<br>10. 5      | 19-20 info<br>6, 9                | Malle part<br>3,4   | K 2000<br>3.5        | Cagney et Lacey                 |
| 20 h 16  | 60.4                                    | Journal<br>25.1         | Journal<br>14.5      | 14 chann<br>9.2                   | Nulle part<br>3-8   | Journal<br>4.1       | Publicial<br>3,8                |
| 20 h \$5 | 67.3                                    | En Amérique<br>21.5     | Lay broszán<br>29. 5 | Finay et Alex<br>5-2              | Plantidarios<br>3.1 | Busin Creekby<br>7±0 | Das stidets<br>3 <sub>e</sub> 0 |
| 22 h 08  | 63.6                                    | Ex Amérique<br>21.6     | Les broads<br>32.6   | Fency et Alex<br>2 <sub>4</sub> 7 | Plashdence<br>0.4   | Butch Cheekly<br>6x8 | Clair de luce<br>1.6            |
| 22 h 44  | 27,8                                    | Ciel typo ment.<br>14,2 | Tecnic<br>5.6        | Termin 2.2                        | Révolution<br>C-2   | Ciné 5<br>3.1        | Cast de lune<br>2,6             |

# Informations «services»

#### **MOTS CROISÉS**

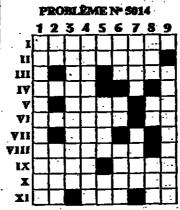

#### HORIZONTALEMENT

où l'on peut faire des confidences. —

III. On se réjouit quand on l'enterre.

Le dessus du panier. — IV. Utile
pour protéger des sièges. — V. Aussi
familier. Terme musical. — VI.
Dans l'Eure. Mieux que rieu. vil. Son ramage est en rapport avec son plumage. — VIII. On ne peut pas dire de lui qu'on ne le voit pas blanc. — IX. Exprima sa mauvaise humenr. Mets en cellules. - X. Un homme qui recherche les rencontres.

— XI. Pronom. D'un auxiliaire.

#### VERTICALEMENT

1. Des gens qui penvent être toujours sur les dents. — 2. Evoque un
joli bouton. Physicien allemand. —
3. Pas utopique. — 4. Qui donne des
couleurs. — 5. Luc. En Algérie. Un
peu de lumière. — 6. Bruit. Vieux
plis. Qui n'a donc pas été appelé. —
7. En Allemagne. Décesse. —
8. Léromineuses. Morcean de sucre. 8. Légumineuses. Morceau de sucre. Il y a un froid dès qu'il s'en va.:-9. Se faire bien voir.

#### Solution du problème nº 5013 Horizontalement

I. Imbuvable. - II. Nautile. III. Dr. Reftre. - IV. Irai. Eau. -V. Goulot. - VI. Enclave. -VII. Hosanna. - VIII. Tee. Job. -IX. Illusion. - X. Oô. Lu. -XI. Nigériens.

#### Verticalement

1. Indigestion. - 2. Marron. Eloi. - 3. Bu. Auchel. - 4. Utrillo. Usé. 5. Vic. Oasis. - 6. Ali. T.V.A. Ili. - 7. Bête. Enjoué. - 8. Rai. Non. -9. Emen. Rab. Os.

#### GUY BROUTY.

# **PARIS EN VISITES**

«Le musée Rodin en l'hôtel Biron», 14 h 30, 77, rue de Varenne (Paris Pas-

que de Picpus », 14 h 30, 35, rue de Picpus (Paris livre d'histoire). « Le village de Saint-Germain-des-Prés, son abbaye, ses jurdins », 14 h 30, métro Saint-Germain-des-Prés, sor-

tic (L Haniler). « Hôtels et église de l'île Saint-Louis », 14 h 30, métro Saint-Paul, sor-tie (Résurrection du passé).

«La pyramide du Louvre et l'exposi-tion Hommage aux donateurs», 15 heures, métro Palais-Royal, sortie rue de Rivoli (D. Bouchard). « Le quartier juif du Marais », 15 heures, métro Saint-Paul (Paris et son histoire).

«Le fanhourg Poissonnière et ses hôtels du dix-huitième siècle », 14 h 30, angle du boulevard Bonne Nouvelle et du faubourg Poissonnière. « Les bâtisseurs de cethédrale à Notre-Dame de Paris », 15 houres, por tail central.

## **CONFÉRENCES**

4, rue de Chevreuse, 17 h 30 : « Fémi isme et multicubralisme an Canda » per M= M. de Seve (Rencontres du CERI).

18 heures : « La thèse de l'indétermina-tion de la traduction dans l'ensemble de la philosophie de Quine et devant ses critiques », par V. Vidal (Collège inter-national de philosophie).

#### JOURNAL OFFICIEL

Sont publiés au Journal officiel du mercredi 31 mai : UN DÉCRET

 Nº 89-344 du 29 mai 1989 portant création d'un Comité pour l'image de la France à l'étranger. UN ARRÊTÊ

Du 3 mai 1989 relatif aux durées et conditions d'éviction, mesures de prophylaxie à prendre à l'égard des élèves et du personnel dans les établissements d'enseignement et d'éducation publics et privés en cas de maladies contagieuses.

UNE LISTE D'admission à l'Ecole militaire de l'air en 1989

#### MÉTÉOROLOGIE

#### SITUATION LE 31 MAI 1989 A 0 HEURE TU



PRÉVISIONS POUR LE 2 JUIN 1989 À 12 HEURES TU



Evolution probable du temps en France ou bruines gagnera du Nord-Pasestre le mercredi 31 mai à 6 houre st
le jeudi 1" juin à 24 houres.

De l'air plus froid euvaluit le pays par
le Nord. Une perturbation aborde la Manche jeudi matin. A l'avant de celleci, des remontées chandes de sud-ouet maintiendront une tendance orageuse sur l'Est. L'air probable surtemps sers nangeux avec des éclaireies et des cragest pourrent se produire surtout sur les rejiefa.

L'air frontessimes quantitées quarter du Nord-Pasde-Calais à l'Aquitaine.

De Midi-Pyrénées à Champagneariteis mageux.

Du Nord-Pasde-Calais à l'Aquitaine.

De Midi-Pyrénées à Champagneariteis mageux.

Du Nord-Pasde-Calais à l'Aquitaine.

Du Nord-Pasde-Calais à l'Aquitaine.

De Midi-Pyrénées à ChampagneArdennes, le ciel se changera pour devemir très mageux.

Du Nord-Bet à le Provence-Côted'Azar et an Lampacho-Roussillon, le
des calais à l'Aquitaine.

sait. — Le matin, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, le ciel sera très mageux à couvert et des petites plaies ou braines se produiront. Sur les Alpes, les Pyrénées et la Corre, le temps sera mageux à très mageux, malgré quel-mes le marge le martin.

En cours de journée, le 2008 très sun-geme à couverte svec de petites pluies flera le matin.

:22 Jan Bar

5 · · · ·

772 T. 1. 200 -

' بتندو

. ... \*\*\*

تنت تدج

1=1000

يسب الشنظث

1274 ···

the latest

. 25 - 20 - 32 -

· .... 

جمنز 1 - 1 - يختب

化皮脂化物 22.5

4 % L C L 23 · \*

2.0 **1.** .== 1. . . .

2 4 4 12

二: オンル 。 --≎ರಾಜ್ ∞

- 12 Pr.

4.5 × 4.7

4. <u>m</u> # × × æ, <sub>me</sub>

15-2

3 4 8 2 E

100000

N. T. W.

All the state of t

State of the state

. . . The state of

=:-

...

1.34.1

تنت

Les températures matinales seront fraîches : sur le Nord, 2 degrés à 3º dans l'intérieur, 7º à 8º près de la Méditerra-

née. Les températures maximales seront de 12-à 13- sur le Nord, 15- à 16- sur le Sud, et de 20- à 23- près du littoral La tramontane faible à modérée souf-

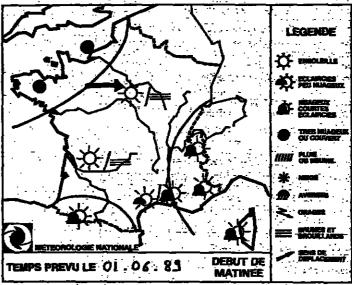

|                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | · · ·                                                                                     |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| TEMPÉRAT<br>Vais<br>le 30-5-1989 à 6                                                                                                   | ura entellen                               | أحشنان وأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             | Mediana<br>Natras TU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | et temp                                                                                   | <b>abservé</b><br>1-6-1989                                                         |
| FRANCE  AMCIO 25 BARRITZ 19 BEDGARK 25 BORGH 25 BORGH 14 CERNOUN 14 CERNOUN 22 GENERI FEB. 27 LILLE 1844 27 LILLE 1844 27              | 17 P 14 P 12 | TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL<br>TOTAL | 24<br>25<br>31<br>RANGE<br>15<br>24<br>21<br>21<br>22<br>24 | 8 D<br>15 A<br>22 D<br>R<br>16 N<br>5 A<br>15 D<br>26 N<br>14 D<br>15 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LOS ANGRED<br>LUZENGOUN<br>MADRID<br>MARRAMENE<br>MEXICO<br>MELAN<br>MONTREAL<br>MONTREAL | 22 3 D<br>9 12 B<br>26 17 N<br>26 17 N<br>27 18 C<br>27 10 D<br>27 14 C<br>27 10 D |
| 150GES 22<br>170W 27<br>MANSEULEMAR 27<br>MANCT 23<br>MANCE 21<br>MANCE 21<br>PARSEMONES 21<br>PARSEMONES 24<br>MENTER 24<br>MENTER 24 | 16 C<br>7 D<br>14 P<br>17 C                | MIDDELES LE CARRE COPPRIAGR DAKAR DELES DESENA ECONORIOS STANGEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25 41<br>25<br>25<br>26                                     | 5 D D 7 P 22 D P 24 D P | PÉZIN<br>RIO DE JAMES<br>BOME<br>SINGAPORE<br>SECCEPOLM<br>SYDNEY<br>TURIS                | 11 12 D<br>12 14 D<br>13 17 P<br>14 17 D<br>16 D                                   |
| SPANOUS 23  A B  averse brame                                                                                                          | 7 D<br>18 B<br>10 7                        | LENGUE<br>LENGUE<br>LONGES<br>Ciel<br>dégagé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22                                                          | ocage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VARSOVIE VERNE P phrie t                                                                  | 25 17 P                                                                            |

\* TU = temps universal, c'est-è-dire pour la France : houre légale moins 2 heures en été; heure légale moins 1 heure en hiver.

مِلَدًا مِنْ اللَّصِل

# **Emploi**

#### L'avenir des carrières médicales

# La médecine encombrée

EVINETTE, Christiane et Georges ont quatre enfants: Carole, scize ans, Pascal, onze ans, Charlotte, cinq ans, et Julien, un an. Aux deux premiers ils déconseillent vivement la carrière de médecin. En revanche, ils envisagent d'inciter les deux plus jeunes à se lancer dans les études médicales. Pourquoi ont-ils raison ?

Parce que Carole et Pascal arriveraient sur le marché de l'emploi à une période où la pléthore médicale aura atteint son paroxyame. An contraire, Charlotte et Julien obtiendraient lour diplôme dans une décennie où de nombreux praticiens partiront à la retraite... et où l'on risque de manquer de médecins! Morale : il faut décourager lycéens et collégiens de s'orienter vers la médecine... et, su contraire, se préparer à attirer vers elle les enfants qui fréquen-tent actuellement les crèches et les maternelles!

La courbe de la démographie médicale est, en effet, en train de iouer un gigantesque mouve d'accordéon. Le nombre de médecins en activité est anjourd'hui supérieur à 160 000. Dans la plus basse des hypothèses, ce chiffre frôlerait les 190 000 dans cinq ans et dépasserait la barre des 200 000 dans dix ans. Dix ans plus tard (en 2008), il est proba-ble que l'on se situera au-dessus de 210 000 (voir graphique). Après seulement, la tendance devrait s'inverser. Et l'on devrait retrouver le niveau actuel de médecins avant les années 2030. Un tel phénomène n'était-il pas prévisible ? Pourquoi ne pas en avoir limité l'ampleur ?

La limitation du nombre des étudiants admis en deuxième année de médecine - le fameux numerus clausus est intervenne tron tard et surtout insuffisamment. Dans les années 60, on parlait en effet de pénurie de praticiens et l'on a ouvert de nouvelles facultés de médecine. Le numerus clausus n'a été instauré qu'en 1972... et il est resté supéricur à 8 000 jusqu'en 1978. Pour descendre à 4 100 l'an dernier sculement. Principal accusé: le < lobby > universitaire. Pour maintenir le nombre d'enseignants et de facultés, il a fait fortement pression pour que le nom-bre d'étudiants en médecine ne soit pas réduit.

Cette résistance semble avoir diminué. La lente prise de conscience des médecins des difficultés d'accès à la profession n'y est pas pour rien. Ni l'évolution des pouvoirs publics, soucieux de limiter le déficit de la Sécurité sociale: la consommation médicale étant relativement élastique, l'augmentation du nombre de médecins en exercice entraîne celle des prescriptions, et... des

dépenses. Le «chômage» des médecins est, lui, difficile à apprécier précisément, 22 000 diplômés inscrits à l'ordre n'ont ni cabinet libéral ni activité à temps plein, mais on ne sait pas récliement quel est le niveau de précarité de leur situation. Moins d'un millier se retronvent à l'ANPE..., mais ce chiffre ne reflète pas les difficultés rencontrées en exercice libéral.

# Un mois d'emploi

- dans « le Monde » e La réforme du droit de licenciement. Encore un effort... Point de vue de
- Jean-Jacques Dupeyroux (le Monde du 25 mai 1989). En avril légère augmenta-tion du chomage. Les créstions d'emplois ne permet-
- nombre des chômeurs (le Monde du 27 mai 1989). Main d'œuvre. Les grandes entreprises à nouveau créstrices d'emplois (le Monde du 30 mei 1989).
- Le taux de chômage amé-ricain remonte à 5,3 % en avril. Après êtra tombé à son niveau le pius bas en mars depuis quinze ans (5 % de la population active), le taux de chômage américain se redresse (le Monde daté 7-8 mai 1989).
- La préparation de la loi sur les licenciements écono-miques. Entente des parte-naires sociaux pour améliorer les « conventions de conversion » (le Monde du

raux, environ 14% sont en situation ingérable», affirme le docteur Patrick Brézac, spécialiste de la démographic an bureau de la Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), principale organisation de praticiens libéraux. Ces médecins, en grande majorité des généralistes, recevraient dans l'année moins de 195 000 francs de recettes, ce qui ne dégagerait aucun revenu pour le praticien, une fois payés les frais de fonctionnement de son

« Sur 100 000 médecins libé- doit être temporaire, sinon la Certains envisagent également le France manquerait cruelle de praticiens dans vingt ou trente ans. C'est pourquoi les mesures incitant au départ anticipé à la retraite devraient être amplifiées : le mécanisme d'incitation à la cessation d'activité (MICA), instauré il y a un an, pour les 7 000 libéraux qui exercent actuellement à plus de soixante ans, n'a donné que de maigres

«La plupart des médecins-n'ont pas, à soixante ans, les

#### « Le pain de sucre démographique » (projections du nombre de médecins)



Cinq hypothèses out été étudiées en fonction de différents chiffres

A : constant à 4 100. B: constant à 3 900.

1) 4 100 de 1990 à 1992 ; 4 300 de 1993 à 1995 ; 4 500 de 1996 à 1998 ; 4 700 de 1999 à 2 001 ; 4 900 à partir de 2002. 2) 3 900 de 1990 à 1992 ; 4 100 de 1993 à 1995 ; 4 300 de 1996 à 1998 ; 4 500 de 1999 à 2001 ; 4 700 à partir de 2002.

3) 3 900 de 1990 à 1992; 3 700 de 1993 à 1995; 3 500 de 1996 à 1998 ; 3 900 à partir de 1999.

★ Source: ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, d'aprè le rapport préliminaire de mars 1989 du Centre de sociologie et de démogra-phie médicale.

cabinet. Les généralistes ne vendent que leur temps (une prestation intellectuelle), à la différence de beaucoup de spécialistes qui ont la possibilité d'angmenter leurs revenus par l'utilisation de matéricis de plus en plus sophisti-

#### A partir de l'an 2000

Comment résoudre une telle crise? Abaisser encore le numerus clausus? La CSMF demande qu'il soit fixé à 3 800, au lieu de 4 100 aujourd'hui. La portée d'une telle mesure serait en fait très limitée. Primo, ses effets bénéfiques sur le nombre de médecins en exercice ne se partir de l'an 2000, compte temi de la durée des études. Secundo, une diminution trop forte des entrées dans les facultés de médecine entraînerait un vicillissement de la population médicale au début du vingt et unième siècle. Voilà pourquoi beaucoup de « démographes » préféreraient une remontée du numerus clausus à partir de la fin des années 90. Le sud de la France, comme l'Ile-de-France, ayant intérêt à ne pas trop rouvrir les vannes, vu la densité de médecins dans ces régions.

Atténuer les effets du « dôme démographique » par un gigantesque plan de reconversion (voir ci-contre l'article de Jean Menanteau) ? Difficulté majeure : pour l'investis

trente-cina années d'exercice libéral qui leur permettraient de partir avec une retraite pleine », observe Philippe Sopena, viceprésident du syndicat des généralistes MG-France. Il propose une politique financièrement plus incitative pour les retraités potentiels. «On pourrait imaginer qu'une prolongation de l'activité entraîne une cotisation supplémentaire à la caisse de retraite... au bénéfice des médecins à « activité insuffisante », ajoute le docteur Sopena.

versement, par la Sécurité sociale, d'une prime au départ.

Au ministère de la solidarité et de la santé, on réfléchit également à la possibilité de favoriser financièrement l'installation de médecins dans les régions où leur densité est faible. Les diplômés restent en priorité aux alentours des facultés où ils ont étudié, alors que les centres universitaires se trouvent déjà dans les régions surpeuplées.

#### Soixante heures par scannine

Et n'y a-t-il pas un paradoxe à se plaindre de surpopulation médicale... alors que beaucoup de médecins libéraux travaillent encore soixante à soixante-dix heures par semaine? Pour voir moins de patients et faire des journées de travail moins kongues, il faudrait, estiment les médecins, relever sensiblement les tarifs. Dans l'entourage de Claude Evin, on n'est guère convainen : les augmentations de tarifs des années 1986-1987 n'ont pas entraîné de baisse sensible du nombre d'acter effectués par chaque praticien. La CSMF propose, quant à elle, de développer une certaine solidarité : que les praticiens les mieux lotis accueillent de jeunes diplômés pour leur confier une partie de leur activité. Pour MG-France, Philippe Sopena préfère des mécanismes incitatifs [à la limitation du nombre d'actes], par le biais d'une surcotisation progressive à la caisse de retraite au-delà d'un certain niveau de revenus nets >.

Dans le même créneau, le développement de la formation continue semble recueillir l'assentiment de tous. « Si les médecins avaient le droit à un mois de formation indemnisée chaque année, le volume de remplacements fixes ainsi généré donnerait du travail pour 5 000 à 7 000 jeunes diplômés », estime Philippe Sopena. Un accord semble sur le point d'intervenir, mais sur une base plus modeste.

Les responsables syndicaux ent aussi sur le nombre de besoin et qui ne sont pas actuellement pourvus : plusieurs milliers d'emplois dans les hôpitaux (2000 postes seraient vacants), la médecine scolaire, par exemple. Le développement de la protection maternelle et infantile (PMI), de la médecine scolaire, des actions de prévention, de la recherche médicale, de la médecine de catastrophe. Les pouvoirs publics ne sont pas insensibles à ces arguments. Une reconversion dans certaines de ces activités entraînerait une baisse des prescriptions. Un avantage non négligeable pour le budget de la Sécurité sociale.

Restent les possibilités de reconversion hors du système de santé. La CSMF y croit, mais personne ne s'est aventuré à les quantifier. « Nous ne nous faisons guère d'illusions sur la portée numérique de telles actions ayant pour but d'offrir à des médecins des débouchés sans rapport direct avec le diplôme de docteur en médecine », soupire Philippe

FRANÇOIS KOCHL

# Des vocations reconverties

Money. > « Ils le peuvent, puisque j'ai opéré, à quaranta-trois ans, une reconversion com-plète. De médecin rhumathologue, je suis devenu conseiller financier, après dix-huit ans de pratique médicale. Je pose toujours des diagnostics. Mais sur le patrimoine de mes clients. que je reçois en consultation. »

« N'exerce plus. » Cette mention apparaît sous le nom du seur Eric Hazan dans le dernier Annuaire de l'internet. Son cas est calèbre dans le microcosme médical parisien de haut niveau. Chirurgien des x, maître de conférences agrégé, le brillent médecin a un jour tout «plaqué». Pour devenir éditeur d'art, rue de Seine à

Marginaux ou symtomatiques, les cas du docteur Jean Seraqui, passé de la rhumatho-logie aux placements en Bourse,

ou du chirurgien-éditeur ? « Exemplaires dans le contexte de l'emploi», répond docteur Patrick Brézac, le M. Démographie » de la Confédération des syndicats médicaux francais (CSMF), Pour lui, il faut reconvertir quelque vingt mille médecins - en majorité des jeunes, — dont la plupart de ceux qui n'ont pas spécifié à l'ordre leur mode d'exercice (le Monde daté 12-13 février 1989). La CSMF vient d'interpeller les pouvoir publics, et notamment M. Jacques Chérèque en sa qualité de ministre chargé des reconver-

« Huit à douze ans d'études, c'est un capital à ne pas gaspil-ler. Il existe des filières d'emplois inexplorées hors du monde de la santé», affirme le docteur Jacques Beaupère, pré-sident de la CSMF, convaincu de tout ce que la «diaspora médicale » peut mettre au ser-vice de la société. « Nous disons toujours aux candidats: attention, métier encombré !, résume le docteur Besupère. Mais nous ajoutons que de nouvelles possibilités peuvent s'ouvrir tous azimuts, notamment en périphérie du sport, de l'urbanisme, de la consommation, de la gestion, etc. Nous sommes au début de cette démarche nouvelle, a

Le docteur Brézac a, pour sa part, pris un bâton de pèlerin. L'ANPE a été contactée, ainsi que des cabinets de recrute-ment spécialisés, notamment en direction de l'industrie pharmaceutique : une dizaine d'agences ont pignon sur rue à Paris, « chassant » pour les besoins notamment de la recherche-développement des fonctions de marketing des leboratoires. « On propose à de jeunes médecins aussi des postes de visiteurs médicaux, ce qui était impensable il y a dix ans a, reconnelt cependant, non sens amertume, le docteur Bré-

Globalement cependant, les recruteurs paraissent, selon le docteur Brézac, apprécier le haut niveau de formation des médecins. « Un médecin est capable de se réorienter, voire de se reconvertir en six mois ou un an. assure-t-il. Un problème :

WES confrères cela coûte cher. Notre estima-tion varie de 40 000 à « docteur 50000 france. Et les universités n'ont pes encore pris en compte

> A is CSMF, on explore tous les aecteurs, y compris celui du conseil : « La fonction de conseil fera de plus en plus appel à des médecins possédent une double formation. Nul n'est mieux placé - à titre d'exemple - qu'un médecin pour orienter le marché potentiel de matérials et d'équipe-

#### « Un grand townsmi de la formation »

Si le CSMF envisage la reconversion des médecins « vers des emplois dans le dehors des soins », ou même en dehors de la santé, elle estime que pour répondre à ces différents besoins, « les facultés de pôles de formation ouverts sur toutes les facettes ». Selon la Confédération, les facultés pourraient établir des équivaétudes médicales pour pouvoir accueillir des étudiants venant d'autres filières. Ou encore permettre aux étudiants en médecine de compléter leur formation dans d'autres facultés. Autres souhaits : envisager des doctorats en médecine générale à cualification économique,

L'idée rencontre main des échos dans le monde universitairs. « Notre ambition, c'est une autre formation conduisant à des carrières hors des circuits de soins », explique le professeur André Gouazé, doyen de la faculté de médecine de Tours. La faculté de médecine de Tours est la première à proposer officiellement, « un autre troisième cycle diversifié », offrant aux étudiants ayant validé le deccième cycle « une autre formation diplomante complémentaire, ouvrant sur une carrière non médicale

Ces carrières, qualifiées de « spécifiques », vont, seion le ofesseur Gouezé, de l'informetion médicale de la collectivité aux carrières de l'anvironnement, avec l'architecture et l'urbanisme, en passant par l'industriel (pharmacie, équipement médical, agroalimentaire...). « Nous persons aussi aux grandes écoles d'administration, lesquelles pourraient offrir à nos étudients présentant un certain profil, une formation diplômente dans le poursuit le professeur Gouazé en indiquent que les différentes ontions devraient être définies dans le cadre de conventions.

Une position que d'autres facultés (Bichat, Créteil, Nancy, pour le moment) seraient aussi prêtes à adopter. Une rupture avec l'orientation suivie jusqu'à présent et en particulier depuis 1968. Le docteur Besupère et le professeur Gouazé n'hésitent pas à parier de « grands tour-nants de l'histoire de la formation médicale », qui cesserait de préparer seulement à l'exercice de la médecine ne conduira plus au seul stéthoscope ?

JEAN MENANTEAU.

#### **BIBLIOGRAPHIE**

## L'investissement intellectuel

N France, on n'e vas de pétrole mais on a des idées... Mois de même que le Détrole se trouve rarement à fleur de sol, les idées, le potentiel créatif, l'inselligence supposent un cadre et des conditions favorables nour éclore et être valorisés. - En quelques mots, le décor est planté. Pierre Caspar, professeur an Conservatoire national des arts et métiers, et Christine Afriat, chargée de mission au Centre de prospective et d'évaluation, ont, dans un livre précis et complet, l'Investissement intellectuel (1), essayé de cerner les contours de l'économie de l'immatériel. L'idée en France est récente, et

le Conseil économique et social va à

son tour se pencher fin juin sur

at intellectual avec un

toujours un investissement), le déve-loppement commercial, les logiciels et les systèmes experts, les nouvelles formes d'organisation constituent autant d'activités qualifiées d'intelligentes. L'investissement intellectuel, pour les auteurs, représente en termes comptables l'essemble des dévenses non immédiatement nécessaires à la production de bien. Mais porteuses d'avenir... Dès 1982, le commissariat du Plan avait incité les entreprises à développer ce qu'on appelait joliment alors les « investissements incorporels ». De fait, cet investissement immatériel, même s'il est difficile d'en mesurer l'effet

secrétaire général de l'Union des

La recherche-développement, la

mances économiques d'une entreprise, représente environ 40 % de investissements totens investissements totaux, contre 20 % en 1974. A l'aube du troisième millénaire, il représentera l'équivalent

des investiss ments matériels. Pierre Caspar et Christine Afriat montrent aussi à travers les treize chapitres de leur étude fouillée que si l'investissement intellectuel a pris si l'investissement intellectuel a pris de pins en pins d'importance, c'est aussi parce que l'homme était appara de pins en pins comme un « sujet créateur du développement économique». Introduire de nou-velles technologies dans l'entreprise, c'est aussi préparer une imitation des esprits, des langages, des compé-tences et des relations. Il faut donc à la fois valoriser et dévelopmer les la fois valoriser et développer les connaissances et créer un cadre per-mettant aux hommes et aux femmes les plus jeunes, cette reconversion | rapport de M. Hubert Bouchet, sur l'accroissement des perfor- de l'entreprise de faire preuve de (1) Economica, 124 pages, 95 F.

créativité et d'imagination. La redéconverte da « capital humain »,

L'ouvrage est parfois un pen ardu, mais il a le mérite de contenir des propositions afin d'a introduire de la rigueur tant dans l'Identification de l'investissament intellectuel que dans l'analyse du résultat qu'il procure». Le résultat économique de l'investissement intellectuel n'est pas « nécessairement indétermené ». Le savoir-faire, le niveau de forma-tion, la capacité d'expertise, la force de vente, l'image de marque sont autant de repères pour en appréhen-der l'impact sur les individus. Et, a contrario, le coût pour l'entreprise de la non-formation des homme

MICHEL NOBLECOURT.



# RRIÈRES EUROPÉENNES EN ENTREP

NRC # HANDELSBLAD LE SOIR & Monde Stiddeutsche Zeitung conniene bella sera EL PAIS De Standaard \* THE INDEPENDENT

# **EUROPEAN** MARKETING MANAGERS

**FOUR SQUARE** is a young and ambitious company developing the vast out-ofhome drinks market across **Europe.** As part of the worldwide **Mars Group we** belong to a business already widely known for its marketing and product development expertise.

arisen for a

## BRAND MANAGER

to take responsibility for control of the business management of one of our major European brands. This is an established product, the brand leader in its sector, with a turnover which already exceeds \$ 100 m per annum. It is highly profitable, with major growth opportunities.

good command of at least two European languages including English. You are an experien-ced professional with approximately five years solid business achievement preferably with a minimum of two years significant marketing exposure. Your job will be to redefine the programme to maximise brand impact throughout Europe prior

You will be in our head office in the heart of the Thames Valley near London or another European country. As the business manager for this major international brand, your responsibilities will include brand profitability and product development. You will manage brand communications and lead ambitious geographic expansion programmes. We are expanding our horizons. if you are ready to do the same. then seize this unique

This job opportunity simultaneously appears in Germany, France, Italy and Spain. Please call Dr. Rolf Bremann (1949-4231 / 779-0) in our German unit or send him your complete application.

FOUR SQUARE Neue Schulstraße 1





# PILOTE AIR FRANCE

AIR FRANCE recrute dès aujourd'hui les pilotes professionnels (PP1 complet, PP-IFR et pilotes militaires titulaires du Pl. théorique) pour porticiper ou

Bre pilote AIR FRANCE, c'est bénéficier d'un entroinement et d'une formation de taus les instants pour ment à nos ex de qualité et de fiabilité.

de votre avion et de notre image,

contactez-nous ou 46,75,71.66 ou odressez votre condidature à AIR FRANCE, Unité de Sélection Pilote (1) Orly Sud 114, 4396 Only Aérogore Cedex.

Ward Land

Cette annonce parait dans Le Monde, Le Soir, Le Standard

The technical brilliance of INMOS...

The global strength of SGS-THOMSON... The opportunity of a lifetime for Software and Semiconductor professionals

Corporate & Technology Headquarters - Bristol, SW England

- SOFTWARE DEVELOPMENT: Optimising, Parallelising Compilers; Operating Systems; CASE; Communications VLSI DESIGN: Transputers; DSP; Graphics; Ultrafast SRAMS SUBSYSTEM DESIGN
- COMPUTER SYSTEMS ARCHITECTURE
- CAD SYSTEM DEVELOPMENT TECHNICAL DOCUMENTATION TECHNICAL TRAINING

Customer Technical Support - UK, Europe, USA, Far East SOFTWARE SUPPORT

- APPLICATIONS ENGINEERING
- STRATEGIC PRODUCT MARKETING
- Manufacturing Newport, S Wales
- TECHNOLOGY DEVELOPMENT PRODUCT ENGINEERING

INMOS is embarking on a major expansion programme, creating outstanding opportunities

We enjoy the unique position of being able to combine the very best features of both the large and small company.

Our large company advantages include the investment, support and worldwide resources of the SGS-THOMSON Microelectronics Group.

We also enjoy all the attractions of a small company – informality, flexibility, good communications and fast reactions.

Add to this the technical challenge of working for the Company that is leading the way in VLSI – and you have a combination unrivalled in the industry.

Telephone for an application form or send a comprehensive CV, detailing salary, career and technical achievements, quoting reference LM1 to: Jacqui Porter, Personnel Manager, INMOS Limited, 1000 Aztec West, Almondsbury, Bristol, England BS12 4SQ. Tel: (1944 454) 616616. Fax: (1944 454) 617910.



A member of the SGS-THOMSON Microelectronics Group



#### ASSISTANT TO INTERNATIONAL COUNSEL

es du Mana" is the fifth largest insurance group in France. Our Reinsurance Department is growing fast and is already a major player on the worldwide market.

Under the direct supervision of our International Counsel, your main responsabilities will include:

- supervision and control of U.S. litigation/arbitration.
- negotiation of settlements with U.S. partners.
- legal assistance to our overseas department in the field of acquisitions, divestitures, obtantion of regulatory approvals, etc...
- ff you have :
- . a european or U.S. law degree . fluency in French and English
- . a practical sense.

are young and interested in working in a position offering significant career opportunities, with a starting salary at 130,000 Francs, send a complete resume and covering letter in English to Laurence LENGIR - RAYMOND PO

Raymond Poulain Consultants 6, rue Monteil - 44000 NANTES - Tel. 16/ 40 35 50 26

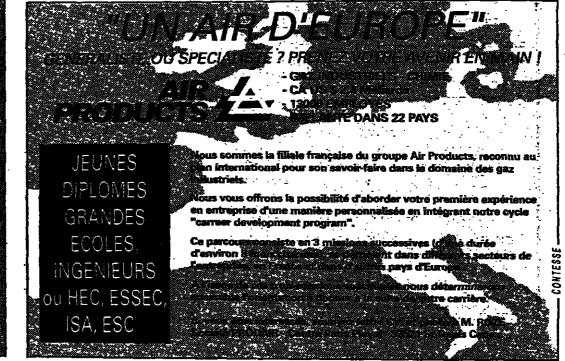







# DROITS DE L'HOMME EN AMERIQUE CENTRALE

Contrat pour une durée déterminée octobre 1989 - octobre 1990

Annesty International rechercise pour son secrétariat international à Londres

#### **UN CHERCHEUR**

Qui sera engagé pour un en et sera chargé de phisieurs pays dont El Salvador, Houduras, Micaragua et Urugusy, dans la division Amérique du Département de la

Il ressembleza des informations, préparera des rapports et proposera des actions à entreprendre par Amnesty international, notamment au sujet des prisonners d'opanion, des procès de prisonners politiques, du traitement des détents, des exécutions entrepuliciaires et des disparitions.

Les candidat(e)s doivent avoir une counsissance spécialisée de cette région, une excellente comaissance des méthodes de recherche, être doué(e)s d'un bon jugament politique et capables de traveller en équipe, souvent sous pression. Ils (elles) doivent pouvoir s'exprimer partaitement en anglais et en espagnol, tant oxalessent que par écrit.

TRAITEMENT ANNUEL: 14 687 livres sterling. Date limite de réception des candidatures : 10 JUIN 1989.

Pour obtenir des renseignements complémentaires et une formule de candidature, adresser une demande sur carte postale, à : Amnesty International, service du personnel — I Easton street, Londres. WCIX 8 DJ (Grande-Breingne); ou téléphonex au 857 5885 (24 h/24 h). Chez la référence ED 3.



Cette Société française indépendante, créée en 1976, a pour vocation d'apporter un appui technique et humain au développement rural et agro-industriel des pays du tiers monde. Agissant en tant que prestataire de service, ses interventions concernent entre autres l'ingénieue pour des projets agricoles et de développement rural, ainsi que l'ensemble des actions d'assistance technique et de formation, régulières ou ponctuelles, auprès de ses clients institutionnels.

PRANC

MANUEL.

10 × ···

# DIRECTEUR DU DEPARTEMENT **AGRICULTURE** ET DEVELOPPEMENT RURAL

Dépendant directement du Directeur Général de la Société, ce candidat se verra confier en totalité l'animation de ce département aux plans commerciaux, techniques, financiers et humains avec, pour mission, de développer le chiffre d'affaires de cette activité en garantissant la qualité des services apportés.

Ce poste s'adresse à un ingénieur Agrenome (INA, ENSA, ENSIA, ENGREF,...) avec, si possible, connaissance des conditions de l'agronomie tropicale. Agé d'au moins 35 ans, ce véritable petron, parlant l'anglais, a déjà acquis, outre-mer et de préférence en Afrique, une expérience de conduite de projets d'ingénierie en développement rural.

Ce poste rattaché à PARIS nécessite des déplacements fréquents mais de courte durée.



Adresser C.V. détaillé sous réf. 892/07 à Denis PANTHOU - FRANCE CADRES 22, rue Saint Augustin 75002 PARIS.

CONCOURS PANAFRICAIN DE MUSIQUE A YAOUNDÉ **PÉPUBLIQUE DU CAMEROUN** DU 20 AU 23 JUIN 1989 SOUS L'ÉGIDE DE L'OUA, DE L'UNESCO (CIM). DU MINISTÈRE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE

ET DE LA VILLE DE YAOUNDÉ

CONDITIONS:

Avoir moins de dix-neur ans et habiter en Afrique depuis deux cos. Les candidats sont attendus à Yacundé dès le 19 juin et sont entièrement pris en charge pendant la durée du

concours (hébergement et repos). EFFEUVES:

ELIMINATOIRES LE 21 JUIN 3 EPREUVES AU CHOIX DONT I DE CHOPIN FINALELE 22 JUIN: VALSE Nº 6 DE PROKOFIEV SONATE K. 570 DE MOZART

PPIX:

1000000FCFA

et 1 BOURSE D'ÉTUDE A L'ÉTRANGER

CONFIRMATION DE PARTICIPATION AU CONCOURS OUVERT JUSQU'AU 10 JUIN 1989 AU SECRÉTARIAT DU CONCOURS TELEX: 8215 KN

TRANSPORT:

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES AU DÉPART DE PARIS SUR CAMEROON AIRLINES ET UTA. EN AFRIQUE AU DÉPART DE TOUTES LES VILLES DESSERVIES PAR CAMEROON AIRLINES.

CAS. WITERNATIONAL rians le cadre de ses visaions en AFRICIUE

CONSULTANTS

Envoyer C.V. à : M— DOS SANTOS Rosa 3, rue Fg-Saint-Honoré 75008 PARIS

FRIALE GROUPE MAGQUE FRANÇAIS

INGÉNEEUR AGRO/AGRI p. 5 ans phytosenitaire préférence en zone opicale — Connaissance u commercial apprécide. OSTE BASÉ EN APRICISE DE L'OUEST Sent constité.

Envoyer CV et lettre

# Florian Mantione Institut

300/400 000 FF

Le Groupe ROCLAND spécialisé dans le revêtement des sols industriels et leader sur le marché français recherche dans le cadre de son développe

# RESPONSABLE DE SOCIETE

EN ESPAGNE qui assurera le démarrage et le développement de la nouvelle filiale implantée à Madrid.

Voire mission : rattaché au Directeur Général du Groupe, vous durigerez de façon autonome votre unité de production. Responsable sur le plan commercial, vous développerez la totalité du marché espagnol à partir d'un chiffre d'affaires déjà existant. Responsable d'unité, vous en assurerez la bonne marche dans ses différents aspects : management, production, gestion, relations extérieures...

<u>Votre profil</u> : âgé de 30/40 ans, diplômé de l'enseignement supérieur français ou espagnol, éventuellement auto-didacte, vous avez une expérience d'au moins dix ans en entreprise, si possible dans le bâtiment et à l'étranger. Vous connaissez les problèmes de dynamique de vente et parlez couramment l'espagnol.

Envoyer C.V. + photo sous rél. P589E au FLORIAN MANTIONE INSTITUT, Conseil en recrutement, 39 rue Etienne Marcel, 75001 Paris ou consuiter la définition de fonction sur MINITEL 36.15 code SOFTEL on téléphoner à Bruno LAVASTE au (1) 40.28.90.90.

AIX - BESANÇON - BORDEAUX - CLERMONT-FERRAND - DUON - GRENOBLE - LA REUNION - LA ROCHELLE - LYON - MONTPELLIER -PARIS - REUNS - ROUEN - STRASBOURG - TOULDUSE.

# CIBA ISION

AN INTERNATIONAL LEADER IN THE CONTACT LENS AND LENS CARE FIELD

CSBA Vision — a member of Switzerland's CSBA-GEIGY group — has, in seven years, grown to become an acknowledged leader in the vision care field.

With abundant resources in R & D, manufacturing and finance and a firm commitment to innovation. CSBA Vision is one of the feature-growing eye care

#### International Product Managers Contact Lenses/Lens Care Products

Based at our worldwide headquarters near Zurich, the successful candidates will devise global marketing strategies and coordinate all activities to assure their implementation.

implementation.

To fill these positions, we seek university-educated individuals with at least five years marketing experience, preferably in consumer goods, vision care, or OTC pharmaceuticals, and with expellent analytical and interpersonal skills, as well as fissedy in English. Demonstrated success in an international marketing environment would also be highly desirable. If you feel challenged by these positions and went to join a dynamic team in a growing company, please send your application to:

Cibe Vision Management Ltd., Personnel officer, Pos 8180 BULACH, SWITZERLAND.

#### Trois postes sont à pourvoir en Nouvelle-Calédonie

#### Niveau:

#### INGÉNIEUR ou ÉQUIVALENT

Formation: agro-économie ou équivalent (INA, ENSA). Expérience : entre 5 et 10 ans en milieu rural.

Poste: chargé d'animer une équipe de 20 personnes environ (technicien, agents de terrain, animateurs ruraux, agents administretifs);

 de conseiller les structures provinciales en matière de développement rural ;

d'étudier la faisabilité de projets de développement

rural, d'appui à la commercialisation des produits ;

 d'administrer et gérer l'agence décentralisée. Localisation : hors Nouméa.

Rémunération : en fonction du niveau. s : logement et vénicule de fonction ; contrat d'expatrié. 📙

Adresser les candidatures à :

 Monsieur le Directeur général de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier, B.P. 4228, NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie).

Copie au C.N.A.S.E.A.: Division du personnel et des relations sociales, B.P. nº 1, 92121 ISSY-LES-MOULINEAUX.

Groupe bancaire International intensifiant ses actions de recouvrement dans divers pays francophones en développement souhaite adjoindre à ses banques

# 3 JURISTES EXPERIMENTES

en recouvrement et contentieux.

Une formation de niveau maîtrise, 4 à 5 ans d'expérience réussie en procédure et action sur le terrain seront les atouts essentiels pour la réussite des candidats dans ces postes. Rémunération et conditions de vie attractives pour des postes à

pourvoir dans de grandes métropoles à l'étranger. Adresser CV détaillé, photo et lettre de candidature

sous ref. 1686/M à : AMP - 40, rue Olivier de Serres 75015 PARIS (qui transmettra)

#### DEMANDES D'EMPLOIS

J.H. 24 a., 9 CES, CP proj. NTX, IEP, rech. steps dife. juin de entr. passionnée export. Ang./esp. courant. 40-44-59-48.

Jeuns homme cherche emploi en DAO-CAO, ayant 2 ans d'axpérience en digita-lisation sur table magné-

CLAVISTE Photocompo (10 ans exp.) ch. poste mise en page ÉCRAN

Femme 30 ans, metrice économie + IAE (DESS ges-tion), 5 ans d'expérience réussie en gestion. réusie en gestion. Etudie tree propositions aériques. Err. g/rdf. 2205 à Sté Hyperbole, 104, rus Récurst, 75002 PARS, qui transmettre.

DEA psycho;
 2 em grapho et dectylo;
 bonne présentation, accidide, alemant soulyes, écudier,

J. Frae, 25 ans. mobil. totale. DEA d'information et de communic. allem-engl., ch. tt emploi en lisison avec is communic. 23-24-80-08.

contrôler;
- borse águlpiles.
78. : 45-72-33-90, de 9 h à 12 h, ou ácrite à DO NAKS, 10, ev. Porte-de-Villers, 75017 PARIS.

Assurances vie, Dr Sciences Eco, Sciences Po, exp. fusion Cie. pretique direction générale. Réé. 1º ordre, adm. st commerciales. Libra imm. si nécessaire. Ecrire sous le 1º 8364 LE MONDE PUBLICITÉ 5, rue de Monttessuy 75007 Paris.

Etud. autrichien, 18 ans. ch. pl. c au pair », France, 3 sem. à 3 mois, antre 10-7 et 10-10-89. Heimut Derffer, Rotental 18, 6176 VGs. Autriche. J.F., 30 ens, nivesu STS comptabilité, connaissance en informatique, 10 ans d'expérience professionnelle, cherche emploi dans cabine BTS-AB 6 expertise comptable. 60-63-18-67 après 18 h.

# CADRES

Le Monde

Fitiale d'un important groupe, nos activités se situent dans le domaine du service aux entreprises et sont réparties sur plusieurs sociétés. Afin d'intégrer la fonction Personnel, gérée actuellement au sein d'une autre société du groupe, nous créons ce poste de

# Responsable du Personnel

Vous mettrez donc en place ce nouveau service, chargé de gérer la paie, le personnel (environ 100 personnes) et d'assurer l'administration dans le cadre de procédures à développer. Vous assumerez la totalité de la fonction, formation, recrutement, ainsi que les aspects juridiques et sociaux. Après une formation supérisure type IEP, Sciences Eco, droit, CELSA, DUT,... vous avez acquis environ 5 années d'expérience en tant que Responsable du Personnel en PME, couvrant toutes les facettes de la fonction. En tant que Jeune Professionnel, vous pourrez imposer de laçon autonome votre fonction, votre rigueur et votre pragmatisme. Afin de pourvoir vous rencontrer repidement, merci d'adresser votre C.V.,

lettre manuscrite et rémunération actuelle, sous la réf.JM/89116 à notre

Garnier Demoinet & Associés 17, rue Tronchet 75008 PARIS

si vous etes HEC ou MPORTANTE STE secrétaires équivalent (25-30 ans)

• SI VOUS DÉSIREZ participer à l'échaion direction au développement d'une jeune

affains, e Si VOUS ABMEZ les re-ponsabilités et à condition que vous soyez dynamique, capable d'organiser et de

drigor.

• SI VOUS DÉSIREZ un salaire en rapport avec vos capacités.
Adressez votre CV manuscrit à nº 468, MURATER, 15, rue Taltbout. 75009 Paris qui transmettra.

Quotidien régionel du Sud-Est, rech. journelletes poly-velents confirmés (localien et secrétaires de rédection).

SOCIÉTÉ DE CONSULTANTS RECHERCHE COLLABORATRICE INTERPRÉTE TRELING. ANGLAIS-EEP-

Préquents déplecements être ger. Poste à pourvoir immé 42-88-04-67, pr R.V. LE THÉATRE DE SARTROUVILLE

DES CADRES dens les domaines se relations publique de l'administration

Envoyer lettre candidature et C.V. à Bertrand COLLETTE, Théâtre de Santrouville.

Lycée technique sous contrat PROFESSEURS

pour BTS et lycée : économie-droit/ techniques de vents.

42-83-35-57 CENTRE DE TRANSFUSION TECHNICIEM(E)S

l'angleis indispensable.

S.A. FRANÇAISE

DE RÉASSURANCES **A PARIS** 

BREVETS TÉLÉCOM

INGÉNIEURS ÉLECTRONICIENS Grandes écoles

URGENT, le Centre Hospite-lier d'ORSAY (91) recharche UN MANIPULATEUR EN ÉLECTRORADIOLÒGIE pour un rempi, du 1" juin su 1" oat. 1989. Env. C.V. à DRECTION DU PERSONNEL, Centre Hospitalier d'Orsey, Centre Hospitalier d'Orsey, B.P. 27, 91401.ORSAY.

intéressés par techniques de pointe, l'opportunité d'une carrière dans la propriété industrielle. Langue anglaise pratique. Nationalité française.

Écrire sous réf. 9063 à : GALLOS, 116, Champe-Élysées, 75008 Paris.

AGV Paris on création rech. TECHNICO-CCIAL, 873 Tour LLC. JURID. / 6CO. / COMM. + 3 ans mini expér. AGV. Poste à responsabilités. Adr. lettre manuer... photo. C.V.-orét. avent la 15-06-89 à : M. COUSTERE. 9, nue du Dragon, 75008 PARIS.

propositions diverses CARGO DE LITTERATURE(S)

recherche Textes brefs. CARGO - S.P. 239-09. 75424 PARIS CEDEX 09.

STÉ BITUME SPORTSWEAR SECRÉTAIRE

avec notion comptabilité. TRES URGENT cter le 43-38-20-30.

capitaux propositions

commerciales AUTO-ÉCOLE 18° en pleine expension je recharche

NN CÓLLABORATEUR 25/30 ans env., borne pré-sentat. exp. souhait. dens ce milieu pour me seconder

dens me tilchs. T&L: 42-84-05-31 à part. de 11 h 30 ou 18 h-17 h 30. BRAN BANGLADESH
ARLINES charche agence de représentation qui pulses se charger des intérêts coleux sur le territoire français offres à envoyer avant le 12 luis 1 agent

à envoyer avant le 12 juin 1989. 90, evenue des Champe-Elysées, 75008 PARIS. EDITEUR
CHERCHE BOCKÉTÉ
DE TELÉMARICETHIG pour
ventes outrages empours
nomplers,

pomplers, sur Paris, province. Ecrire à : A.C.E. 5, rue Richepance, 76008 PARIS.

automobiles

\_ventes

de 5 à 7 C.V. Colleborateur Citrolin, vd citrolin AX Olympic, 9 000 km, date de 1º mise an service 15/9/88. Prix: 40 000 F TØ. de 8 h 30 è 18 h 30, 42-40-61-42.

( de 8 à 11 C.V. Mercedes 190 E, modèle 88, baige métallisée, inté-rieur cuir, alarme, radiocas-

sette, glaces teintées, tatouage des vitres, état neuf, 9 500 km. 125 000 F. 48-23-34-28.



# Le Monde

# SÉLECTION IMMOBILIÈRE

LONGIUM

· WYOS

There's the same of the same o

IMMOBILIER L'IMMOBILIER **D'ENTREPRISE** appartements appartements ventes appartements ventes bureaux bureaux achats bureaux MGN (34" ANNÉE)

30, bd Buignoben, 70017 Paris
63-67-71-65
dans. le cadre de résteux CNP\*
recterche pour et clientièle lecelu64 dessejun, APTES,
HOTELS PARTICULERIS
PARIS - PROCRE SANUELE. 1ª arrdt Ventes Bul irrow. p. do t., D &c., sec., belon, solell, selon, solell, selon, s. à mangar, 3 chères + une petta, cuit, bea, ceb. de toil., 2 w.d., 140 m² + serv., changf, control inde.
40, RUE DE REMARE.
Mattered, judi, 14 b-17 b. **OPÉRA** Richard Ellis EXCEPTIONNEL Jean Turon cous les tolts, avec 10 funi-tes, ad volume à smin., stan., stand., asc. SURON : 42-38-68-06, REM 2 POIS 524 ME 43 59 06 06 15° arrdt me, et oft, vos dipages, sij., cuis. à l'eméricaine, chire, ine, ve.c. 42-71-82-00. Conseil International en Immobilier d'Entreprises ASNIÈRES CENTRE 2º arrdt 7° arrdt 🕆 37/39, rue de la Bienfaisance - 75008 Paris Mª GABRIEL-PÉRI 4 080 m² INDEPEND WE MONTHARTRE (24 MOTTE-PICQUET ans. ricest, besi 2 post, bel F.-FAURE, 48-48-22-70 78-Yvelines CABINET (1) 45-63-08-08 BONNE-MOUVELLE, ben einéme Res, urgt. fram. nvalé, ben statio, cola. beins carraties, sen. 359 000 F, créd. lot. pues. 48-04-84-48. L TURBIL 43-59-06-06. AV. BRETEBIL 5 P. 15, r. François-Villon, stand., très besu strafo, 4-sec. 795 000 F, visite jeud de 14 h à 18 b. Créé en 1773, RICHARD ELLIS est aujourd'hui présent dans 135 m² env. + SERVICE POSSIB. PROF. LUB. 🚍 Jean Turon 46-22-03-80 28 bureaux à travers le monde. Une équipe de 1800 personnes BONNE-HOUVELLE 92 43 59 06 06 MY VARENNE 6 P. s'attache à vous fournir le meilleur Conseil M-VAUGURARD SUPERSE APPT 200 m², à rénover. .300.000 F. 48-67-80 URGENT rche appt, gd stand. ou hiteal particular Hauts-de-Sein pour toutes vos questions immobilières. Son expérience et son Locations Boufogne, part: vd bes 3 pces; SO m\*, euc. der cave, puriong, inns. stand M\* prox. 1 600 000 F. 48-66-64-40, HB. professionnalisme, reconnus par les plus grands, sont également 16, rue de la Lune, Mr Bunne-Nouvelle, appt 2 p., tais, a. de b., 40 m², 4 ét., via. jaud, 13-15 h. JAMAR, not., 42-33-21-16. 206/280 m² 2°, 110 m², 4/5 pcss, ref. neuf, activités bursaux. 12 500 F. **BE RECEPTION** MP PTE VERSALLES au service des P.M.L. et P.M.E. rec terranes or belo, impé-ativément dernier étage, nec box et chbre service, 18-7-8-Rue de Veugirard, à salut, best 2 pose, cels., beine, bon état, a/rue, sud, cave, bel leam. 670 000 F. 43-27-91-10. 220 m²/em/r. + SERV POSSIB, PROF. LIB. MONTROUGE. M. Pta 40-20-02-15. Spécialisé en lle-de-France dans les transactions de bureaux, PLURIMMA Orlánni, accept., imm-ricont GD 2 P., entria culs., baine, wc, cave. 519 000 F. Crid. act. pos. 48-04-08-00. locaux d'activités et d'entrepôts, RICHARO ELLIS vous aidera BD GRENELLE près, except, superbe lurn., p. de telle, peuis, entrés, sé, + chira, cels., beins, care, cft. A saist. E70 000 F. 43-27-81-10. Clement, Mr Childillon, Italia bureaux, 70 m², libre de suite, 4 700 F CC. 3º arrdt 45-48-25-81. à résoudre votre problème immobilier de façon optimale et confidentielle Musée Picesso, dernier étage, duplat, 5 paie, réno-vadon totale, caractère. PLEURUS 48-44-22-36. **40-20-02-15.** 45-43-22-70 CLICHY RICHARD ELLIS 9- arrdt VOTRE SEGE SOCIAL LOCAUX RUE LITTHÉ, PARIS-0 **RICHARD ELLIS** NUE DE DOUA BEAU 2P 290 800 BOMICILIATIONS .16° arrdt D'ACTIVITÉS 3 P., TT CFT. 745 👀 BUREAUX 175 sn² + cave 35 sn² i améragar, ritrautes poss. MATIMO 42-72-93-25. RUE SCHEFFER. 3 pom 76 m², s/cus, jerd., dise % + 1 chbrs, perf. dest, poss spa, porf. bide. 2 200 000 F 48-62-62-51/46-61-00-96 C OU SHORE TO PARIS - Location Location **BOULOGNE - Location** 4º arrdt SOLIARE MONTHOLON 43-55-17-50. ENION FONCIÈRE Cae urgança, résidence echerchée, s/jerd, bal ap 12 cft, vue dégagés. 48-04-35-35. EM 2 PCES. MO. DOS Quartiers d'Affaires BASTRIE R. Jacques-Cour, belimm, p. de telle, gd 4 pces + serv. 3 000 000 F. F.-FAURE, 45-48-22-70. EUROPEENNE SIÈGE SOCIAL ree), kišal prof. liberate 90 m2 RDC nf + perk. 326 m env. 280 m² 5, RUE BERRYER, 75008 PARIS 8º Choe-Elyades 140 m2 Buzz équipés ta servit démerches R.C.-R.M. VANVES Marcel Sember div. à pertir de 270 m2 150 m2 1 986 m2 div. p 230 m2 180 m2 1 785 m2 div. p 265 m2 Savin Le-Temp.6 200 m2 div. à partir de 380 m2 M- PLATFALL DE VANVER Récent appart. 5 per 116 m² + balcon, parté s/sot très bon état: Prix : 2.550.000 F. Tét. : 46-38-17-19. RECHERCHE 8º Marbeul 1 785 m2 div. p 265 m2 214 m2 leir, celtre, iran. revel 90 000 F. 43-27-81-10 pour se clientèle d'institutionnels, Pont-de-Silvers 450 m2 18º Mirabase 215 m2 225 m2 2 167 m2 div. p 308 m2 SARIT-GEORGES se asc., très best m², 5/6 p., piele sud cuis. écupés, telcon 45-23-35-35 48-00-01-11. SIÈGE SOCIAL LONGCHAMP 275 m2 STUBIOS. APPTS 5° arrdt Département 91 RES VICTOR HUGO, de 8º Frankt.-Roos, 292 m2 hits part, gd stude, appt de gerechte, 105 m² envir. Superbe dille récept. et 1 chors, 11 ch. éast med, consients à copie ou claus. GERANT 42-33-04-30. 300 m2 - 93 CONSTITUTION STÉS streeterpe, meison XVIII street, gd stj., 4 bot, park ET MAISONS 8-St-Augustin 330 m2 5 000 m2 330 m2 226 💅 + TERRASSE Billiancourt entrepôt/quai de neuf 772 m2 Sta-Geneviève-B. 620 m2 ASPAG 42-93-68-59 + 440 m2 UFE 42-25-12-89. 10° arrdt 47-03-32-44, matin St Minomesnii 460 m2 8° Choe-Bysées 500 m² 8° Mercens 720 --Porte Versalles, local 160 m², sur rus, 5 post, the box état, proche Mª. 10 000 F. Rue do Phy-Se Martin (10\*) seperbe sopt, 95 m², clair 1 600 000 F. 42-33-61-16. 730 m2 300 m2 opeant. M. Sienchen 42-33-61-15, HB UPERSE MAISON 170 m 750 m sie neuf: 1 683 m2 activité 40-20-02-15. LIV. DBLE + CHRE 940 m2 wec petit jardin privatif 1.900.000 F. 43-87-89-82 470 m2 70 m². Bel imm., 1° 62. 150 000 F. 47-04-88-18. UNGERT ACHETE
COMPTANT
PART. OF PAYALOR.
Michael recover.
A. VALLERAND.
76.: 43-70-18-00. Рісто-Gre 8º Choe-Elvis. 1 100 m2 5"-2 p. de caractère, 40 m², plateau de Charenton, M², 80 sp² en 3 p. + dépend. 7él. pour R.V. le matin : 60-88-35-46 ou répand. BD EXELMANS (print, 3 miles. Reviseur 2 pose, coin cuis., double, w.c. ref. nf. vos a/imdea and 4 complex 2 miles. Sec 000 F. 42-27-81-10. 1" Opéra CIDES Pantin, Mr. Rue Guesmad, rield. stend. - 3 steams. interph., 4' &. 5 p., 36 m², compr. errs... dois... celler, s. 8 m., 3 ch., heim, we me blind. gezme. LEVALLOIS - Location DES ADRESSES DE PRESTIGE POUR VOTRE SIÈGE, OU VOTRE ANCEMBE A PARIS RUE DE LA FIDÉLITÉ PAIEMENT COMPTANT E RECHERCHE LIN APPART. PARIS OU PROCHE BEAR 2 PCES. 475 990 F VOTRE SIEGE SOCIAL 1 380 m2 Prox. Paris ránov. 400 m2 div. à partir de 292 m2 & arrdt w.c., pts blind., gerage 1.180.000 F. 46-45-47-71 divisibles par 240 m2 Louise-Michel 1 450 m2 Entrée, séj., 1 chbra, cula. égapés, doucha, w.-a., 4º és., bon intra., sucellent investicae-ment, 42-71-83-00. 1 400 m2 1 9 carel Ource 400 m2 1 9 carel Ource 400 m2 1 9 carel Ource 400 m2 1 VANNEAU MAYET. Bon DANS NOS CENTRES
D'AFFAIRE
+AV. CHAMPS-ÉLYSÉES 1 000 m2 17° arrdt mm. sacien, 70 m² en Jupiter, su 6º ét.: cibie séj. puis., balcon sud, su 6º ét. 17- CITÉ DES PLEURS JACHETE COMPTANT Val de Marne AR. DE PONTHIEU, 8º divisibles per 400 m2 Pte Champerret 700 m2 ★TOILE, IÉNA. 16°
★PASSY-TROCADÉRO
Bux épipés, 1/2 j., secrét.
±856h., services, télex, fax.
Eurosignel.
DOMECHIATIONS: 190 à
300 F/m.
CONSTITUTION DE SOCIÉTES s Champartet 3 UV IIII. Pantin ont-de-Seine 4 000 m2 Aubervillers 9 500 m2 ST-PLACIDE Rue de l'Abbé-Grégoire, irre. p. de t. 6° ét., studo, 20 m², 2 femères, à refr., sodel F.-FAURE, 48-48-22-70. b point, 127. In Part below, 127. In the below, 127. In the below reint, 120. In the capital of divisibles par 440 m2 fr vlagers 15° Plaisance406 m2 L-H88ET, 2 P. 639 000 18 PRÈS ORTF LEVALLOIS - Vente PARIS - Vente Beey 82 m², dans lam. récent, coupé F 74 ans. 575 099 F + 12 500 F AYAN TAXEMBORU CIDES 47-23-82-10. Département 94 RUE DE LA JONQUIÈRE Piusieurs appte de 67 m² ASC. POSS., DUPLEX. 46-33-25-45. prestations. Prix justif. ? 2 750 000 E. 48-85-22-83. 9-St-Augustin 583 m2 hyry act. bur. 15 000 m2 BEAN 2 POES, SSA SMAFF 10º Gere de l'Est 748 m2 11° arrdt div. à pentir de 500 m2 Dane bei imm., p. de telle, doie expos., sé., 1 chbre, cuis., sel, d'est, cave, gar-dien, 48-04-35-35. ISSY-les-Moulineaux SELECTION SPECIAL DIVESTISSEUR **FLEURUS AUTRES SURFACES** uble neuf 5 550 m2 Choisy-le-Rol 660 m2 STUDIO. 285 000 information SPÉCIALISTE RIVE GAUCHE 12, RUE N.-D.-DES-CHAMPS SORTE M' ST-PLACIDE RICHARD ELLIS Mª FAIDHERDE Entrée, sel. cuis. à l'américaine, sel. d'au, w.c., intra. ancien, rémovation votée, crédit total. 48-04-35-36. PROFESSIONNELS DE L'IMMOSILER neus consulter divisible par 1 000 m2 activité/bureau Bagneux activité 380 m2 VINCENEES, pris Mirro, AV. DU CHATEAU, GRAND STUDIO, 11 ch. cois. 60, 8-de-bns, wc. 433 000 F. Créd; tot. poseb. 48-04-08-00. 45-63-08-08 Annuaire des propriées es immeubles rece 28 000 propriétaires de 38 000 immeubles 18° arrdt Orly entrepôt 2 400 m2 ANTONY Mª MARCADET Exceptionnel. Imm. revelé, 2º ét. sur rue, et cour, 2 p. cuin. sel. d'uen, vcc, cave. 388 GOO F Créd. tot, possib. 48-04-08-60. PARIS - Recherches Département 95 Centre d'Affaires 12° arrdt Prenez MARITENANT
votre piece AU CCER DU 8Le St-Philippe-du-Rouie
2 730 m² + 120 m²
archives + 23 piegs à louer. nea RER-Pare de Scasta RECHERCIONS APPTS PAR ME ECOLE
VÉTÉRIMANTE, BEAU 2 P.
poin cula., It oft 2° é, sur
rus. 310 000 F. CREDIT.
43-70-04-44. 12-, 8/AV. DALIMESMI, Mr MICHEL-8IZDT bed 3 pag. s/ms. cut. 4gsp., z ct., solel. 729 000 F. cold. pog. 48-04-84-48. 1 000 m2 ent à louer 2 000 m2 Sero ses clients tout immeuble de bureaux à l'acquisition ou à la location et notamment : locations divisibles per 500 m2 sectiviné/bureau divisibles per 500 m2 sectiviné/bureau divisibles per 200 m2 divisibles per 200 m2 sectiv./bureau div., park. St-Quen-l'Aum. 500 m2 acc./bur.vente/location TIES SEEFACES 18 R. LAMARCK, p. de talle, stand., revalé, gd 2 pose, cule. équipée, tt ch. 746 000 F. créd. possible. 48-04-88-85. non meublées TEL: 4544 22-36 offres 6°/7° arrond. 500 m2 Rue St-Honoré 600 m2 12° Féix-Faure 1 000 m2 AVENUE DAUNIEBRIL Jean Turon T-PLACIDE. 5- 61. Province **AUTRES** 810 m2 Paris BOND DE MER FORT-MAHON (MO) Accès direct plage suble fin, LUX. DUPLEK, PLEM CEL. GDE TERR. CHEM., dbie Bving, 2 chiras, mezzacina, cula. américaina, bra. vect. 70 m², garage, atand., amé-2º ét., sec., bel éren., sopt d'angle, très cleir, pinh sixi, cuis. équipée, s. de bru, w.- c., esperé, gurdien, déjacode, apperhe imm., p. de taille, bell contral. 42-71-83-00. centrel. 48-04-35-36. 43 59 06 06 COMMUNES Nous consulter MONTPARHASSE YAYIN-LUXEMBOURG 1.880 m² + PARKS **RICHARD ELLIS** Bring, 2 chiros, mazzanire, cuie, américaine, bre, vest-70 m², garage, stand., américaine, gagé par décorateur. 850,000 F. Décoré et meu-blé: sinon prito décorable. Propriétaire le dimenche : (1) 43-48-58-63 ou Lecour, 87, hd Ponia-towald, 78012 PARIS. RICHARD ELLIS RICHARD ELLIS (1) 45-63-08-08 (1) 45-63-08-08. (1) 45-63-08-08 RER PTE CLICHY ieu 2 poss, 53 m², 5º ét., asc., troft, indirectant. 45-22-95-55. 5.800 m² + PARKS NATION RER opert. de cerecties, gd 2 p. cuis., wc. beins, reist nf, cler. 788 000 F Crédit. 43-70-04-84. RAMBOULLET RN 10, face à la forêt, immbles de bor, et activités Disponibilité ÉtÉ 1988, 3 800 m² + 172 partinga. Informations et locations : Agence A. CHAUD Tél.: 34-83-92-09. Sectains, 100 m², local très cisic, 10 000 F. 40-20-02-15. ZOME PACTIVITES DE ZOME PAÇTIYITES DE MONCEAU PRES: MADELEINE, bell appart, made prof., gd stan-ding, contort, 8 p., 290 m², 2º diaga. Tel.: (1) 47-42-28-11. ETTER TEX ENTERZE 11.P. 490 m² TOURS, 240 m², chapele gothique. 2,5 millions. (16) 47-61-68-05 mr. 20 h. à proximité de REPL 310 m² de bureaux et d'ectivités, isponibilité immédiat 450 m² d'activités et de bureaux grande hac disponibilité immédiate Drancy gare, 700 m², bureaux locaux, accès camione et voltures. GARE DE LYON BD CHAPELLE. Broopt. 4° 4t., s/rus et cour-3 poss, estrés, cuis, sal d'esu, ceve. 829 000 F. car-dit tot. poss, 48-04-08-60. MATION p., cule., w.c., s. de be et. rus. Px intéress 46-34-13-18. COMMERCIAL SATION ET REUSEIGNEMENTS Région parisienne 40-20-02-15. 1,300 m² RENOYES COMMERCIALISATIO LET REMSERREMENTS DOMECRIATION ST BLEX, TÉLEX, TÉLECOPE SOCOMIE 15, row the Series 92080 MANTERRE TAL: 47.76,17.46 Etranger \_\_\_ nm, indépendent, bout perkings, vts ou locati IVRY M. P. CURIE SOCOMIE 15. IN des Sura 92000 MARTERE 161. ; 47.76.17.4 11°, 100 m², 1° étage, refeit neuf, 2 000 F. AGECO 42-94-95-28 LONDE, appurt. 98 m //plage privée. 780.000 F oc. : (16) 37-31-04-78 13° arrdt Appt 3 poss, culs., tr cit, 4 495 F, charges comprises. 46-72-55-36. NANTERRE 48-20-02-15. 2.100 m² + PARKS rolliac-choisy. Dan petit imm. 1980, stand. 19° arrdt . fonds locaux GENNEVILLIERS ST-MAURICE à 400 m tois

de commerce

LYON-BASTILLE

A CÉDER, BAIL NEUI

petit loyer + cession 350 000 F, à diffettre, compris matériel sur place. Secteur impression-diffet

43-46-12-33.

Ventes

M\* CRIMÉE

3 PCES. - 518 000 I

seleir, a6, 2 chbres, cuis. de baine, w.-c., cave. 42-71-83-00.

Betu 2 p., cula., wo, bain refait nf, cinf indiv., falbi charges, 1 se, ciair. 476 000 F, crédit. 43-70-04-64.

PTE ORLÉANS, 3 PCES

Sel imm., p. de talle 63, alj., 2 chipres, quie., s. de balce, w.-

immeubles

DANS LE CADRE DE :

LA LOI MALRAUX

PARIS-LILLE

**BORDEAUX-ROUEN** 

MONTPELLIER

C.P.I.J. SA C.P.I.J. SA Aromanii, 75001 Paris.

ST-MAURICE à 400 m pois Vincennes, le Chambron-Ecolat.

2, RUE DES EUREAUX.

Che d'assurances louis de larri, nf de qualité jamais habitel, appte 3 p. et 5 p. Viets mardi-merchel de 17 h à 18 h. samedidimanche de 14 h 30 à 17 h cu 42-67-69-40., fundi au vendrud de 10 h à 13 h.

Province "

LYON PLACE CARNOT



Mª CHATILLON

**VENTE - LOCATION** 

2.400 m² civis. lots 300 m² pots, cić en main 5.000 m².

Jean Turon 43 59 06 06

13°. Butto-sur-Callies, très grand local, 180 m², r.-de-ch., très calms, vus sur jar-din, possible prof. 15 000 F. 40-20-62-15.

عِلَدًا حِدُ اللَّمِلُ

commerciaux

ÉCOLE-CENTRE DE FORMATION Très proche benique N.-O. Affaire exceptionnelle. Tél.: 42-42-75-75.

Porte de Versalles, local 160 m² sur rue, 5 pose, très bon état, proche métro. 10 000 f. Tél.: 40-20-02-15.

Locations

Ventes

Local d'activités, grande hauteur, accès qual, 1 400 m² dont 220 m² de bureaux deponibles.

10" Paradis : Bees too 200 m² en r.-d.-ch. cour, park., ball neuf. SANS REPRISE. Loyer 190 000 F/as. Tél. : 48-93-54-52.

NEKSEBNEMENTS 15. ran das Seria: 92090 Haatterei 765. ; 47.76.17.40

11, 100 m², 1° ét.,

refait neuf. 9 000 F

TÉL. : 48-20-02-15.

RUE SEDAINE 100 m², local très di 10 000 F

Tél.: 40-20-02-15.

LA BÉFENSE

A 300 mètres du RER 8 000 m² divisibles, prix à partir de 1 160 F

# Le Monde SÉLECTION IMMOBILIÈRE

Les Belles Propriétés du Monde



EFECTION EXTENDED

de 41 m², 4 chambres, 3 sailes de bains, bureau, lingerie, ious-sol total, chembre de service, interphone, terresse. Px : 1.590.000 F.

HET

ISLER

2-83-8%

43 ....

The same of the same of

1 (1)

Maria Company Maria Company

See See

137 P

**艾鼬** 12

April 1

Carry Same

4, bodieverd Aristide-Briand, 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE.

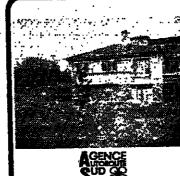

Sur 680 m² de terrain, 2 appts, 2 séj.. 4 chbres, 2 s. de bns, 2 cuis.. 2 w.-c., piscine 60 m², 100 m² prof. piongeoir 2,25 m. couverte, chauffée automatisée, gar. 2 voit. Px : 2.120.000 F.

4, bouleverd Aristide-Briend, 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE. 69-96-20-41.



#### **<u>ĚTIOLLES</u>**

terrain, 154 m² au sol, séj., chem., 51 m², 4 chbres, cuis., s. de bns, w.-c., s./sol total, gar. 3 voit., salle de jeux. cave, terresse 100 m². Px: 2.890.000 F.



320 m² habitables, menulserie châne mesalt, efjour, her, cheminée, selle è menger, culsine châne équipée, selle avec herbecue, très balle selle de balns, seuns, 4 chambres, lingerie, bureau 35 m², garage, terrasse, frais réduits, Prix ; 3.650.000 F.

AGENCE SUD SC



#### STI-CENEVEVI-DES-BOIS

Sur 1.050 m de terrain, 180 m² habit., sél. 40 m², s. à manger av. chem., bar, cuis. à l'améri-caine chêne équipée 45 m², 4 chbres, salie de bns, salle d'eau, s./sol, garage. Px : 1.639.000 F.



Au posur de la métropole Nord, a 10 minutes de Lille et à 2 heures de Paris : aéroport, T.G.V., autoroute. En pleine campagne : maleon individuelle (maleon d'architecte), 225 m². 3 chambres, 2 s.d.b., garage 3 voltures + dépendent de la campagne de campagne

20-90-08-42 (heures de bureau) ou 20-90-08-27 (après 20 h).



#### VILL-ST-FRAMBOURG

1 000 m² de terrain : entrée, séj. žilė carrelė, vasta cuis. amėnagée, s. de bns. 2 w.-c., 4 chbres, louche, chauff, central, garage + dépendances de 60 m². A voir absolument. Px : 1 438 000 F.

(Agencesn)

Agences nº 1 - S.A. Groupe BGS, 4, av. Foch, 80300 Senlis. 44-53-28-96.



#### VILL.-ST-FRAMBOURG

De très belles prestat, pour cette rilia en L implantée sur un terr. de 2 000 m², elle comprend 1 hall, séj, dole avec chem. de 40 m², cuis, amén., 4 belles chbres, s. de bns, s. d'eau, s. de jeux, le tout sur un s/sol tot. pour 3 ou 4 voit. Px : 1.920.000 F.

Agencesti

Agences nº 1 - S.A. Groupe BGS, 4, av. Foch, 60300 Senlis.



#### 🤭 PRĚCY-S/OISE

Mási réception, superbe propriété de huit pièces principales, cuis. équipée, s. de bras, w.-c., élevée sur z/sol en s. us um, w.-c., serve sur z/aci én raz de piscine, avec bar riception, sauns, jacuele, douche multi-jets, pis-cine int.-axt avec piages, barbacue, bar couvert, jardin 1 300 m², entièr, payangé massifs avec cancada, rare.



#### VIARMES

dole cheminée 41 m², cuisine aménegãe, 3 pdes chbres au RDC, s.d.b., w-c, s.-sol total, gren. aménegentie, gerege, terranee 50 m², terr. payangé 700 m². Px : 1 495 000 F.

(Agences n'

locations

non meublées

demandes

Artiste paintre CHERCHE pour austrer son art, loos (seeler, studio, grenier, ban-vices, Paris intra munde, Philippe Harment; 45-55-76-81.

UNION FONCIERE

EHROPEENNE

5, rue Barryar 75008 Paris

LOCATION, VENTE, GESTION

RECHERCHE
APPARTEMENTS VIDES
OU MEUBLES
POUR SA CLIENTELE

LOYERS GARANTIS

Per compagnie d'essurance

B.F.E. 42-89-12-52

MICENTIANT ZELAKE

rech. or AANOUES. STES MULTHAL SE DIPLOMATES GDS APPTS de stand. 5, 5, 7 P. Tél.: 42-80-20-42.

EMBASSY SERVICE

8, ev. de Mossine 75000 Paris, recherche APPARTEMENTS DE GRANDE CLASSE Belles réceptions avec minimum 3 chambres

(1) 45-62-78-99

Foretionnelle charche chambre ou studio Paris 1 500 F ch. comprises 7g. 40-24-25-48, apr. 17 h 30.

( Région parisienne

20, rue Vivien, 95270 LUZARCHES, 30-35-03-50.



#### LUZARCHES

ielle chaumière de 140 m² habitables : entrée, séjour, salon, cuisine aménagée, 3 chbres, s.d.b., w-c, s.-soi total, garage, terrain 1100 m². Px : 1 475 000 F.

20, rue Vivien, 96270 LUZARCHES. (Agences ni



#### BARON

Magnifique corps de ferme du début du 17º alècie restaurée dans le plus pur style d'enten au cœur d'un village de caractère comprenent une maison d'habitation principale de 250 m², une grange è finir d'aménager, une grange en cours de restauration, le tout pouvant faire 1.200 m² habitables, aur un terrain de 3.000 m² cios. Le prix pour un tel coup de sœur. Px : 2.660.000 F.

(Agencesti)



meublées

offres

Paris

Chare muchilie 1.600 f/M. pour étudient. 25 min. gare de Lyon, St-Nichel per RSR. 141.: 60-79-46-44.

A lower jollist-soft
Pleos Victor-Hugo (16\*)
Insumox spot od standing
180 m², selon sur jerdin pri-vot. env. 250 m², s. à st., 3 chiese, 2 s. de b., cuisine doulpde. T.: 45-00-48-21.

Région parisienne

SOUR OGNE (Aguessess) Studio 28 m³, immeuble neuf, jamele tablité, cuie. équipée, 5° ét., voleil, calma. 3,200 F C.C.

pavillons

(77) Près MELIN, 35 min. gare de Lyon, LE MEE-SUM-SENE, proche the commodisée, PAVILLON aur se-ed tot, avec entre, tois, séjour die, avec entre, tois, séjour die, avec terman, Enge: 4 ch., s. de b. Garage. Termin 296 m². A voir. Priz : 640,000 F. SIMONET immobilier : 64-39-40-60.

Part. vend à Cesson (35 ten Paris), peu, 3 poss sur 138 m² jard., sij., chem. con cusine, tolistes. Exage : 2 chiera, s.-d-lu, surface habinable 42 m². Bon ésst. Prix : 350 000 F. 43-89-47-60. 60-63-99-14-20 h.

#### L'AGENDA

SA GROUPE BGS

de campagne

33. RUE DE LA NADEL EINE EPERMON (28230)
(16) 37-63-73-73
rech, pour se cientale PARIS ET BANLEUE
PPTES, TERRAINS, ETANGS
FORETS, ETC...
PAUGMENT COMPTANT
obez votre notaire

GOUDELN, CdN, 10 mn St-Ousy-Port. Maleon de meu-nier, en L. rest. sur 900 m², bord riv., pierres, poutres apper., cheminises granit, sous ard., 120 m² habit, 5 p. bein, rang., chauff. Sect. dble leoi., gar., ter., dépard. 100 m², jard. arb., passes, pâchs, ternis, volle, golf, équir., fatur TGV, habit. de suite. Beis prest. (18)-39-18-58-05, apr. 20 h.

SABIT-OUEN Paylion & rénous, 105 m² hab. s/191 m² terrain, 2 gar. 880,000 F. 43-52-01-52. Magnifique propriété 7/8 p. sur 1 200 m² de terrain evec pev. Indépendent. Environment de rêve Prix: 4 300 000 F ICG: 43-24-02-17. Collaborateur le Monde che-che pretion 3-5 pièces è loser è Sausoy (91) ou prot. 761. : (16) 44-26-61-51 après 19 hearts.

Describer de accided rechmar St-Cloud, Gerches, Vaticresebn, maison 4 chibres,
buin, cuies, gerage, rue
47 - Vd ferme 20 im, site
cuirne, india, Mr. Lenterr.
Tál.: 46-09-92-20 (h.b.).

#### propriétés

(77) pc. chitrasu VAIX-LE-VICONITE, de charment villege.
PROP. 200 m² hab., belies claum, marker d. trais pilices. Prost tel., paro 5 000 m², prest.
de qual. Pric 1 410 000 m², prest.
SMONET lanz. 64:32-40-40

GORDES-LUSERON vd bel.
mais. pier. 180 m², 4 ch.
3 bm., piech. 85 000 m², dr.
3 bm., piech. 85 000 m², dr.
2 900 000 F. 50-78-94-38.

AVIS L'ISLE-ADAM.

PERSONAL LES RO
PSES PARC CHATEAU
sur 1 500 m², superhe pper
de 3 nh., récep. 103 m²,
7 chibres, sous-sol complet.
9 400 000 F 39-02-38-10.

MEHBON
OPÉRATION PRESTIGE
COPÉRATION PRESTIGE

OPÉRATION PRESTIGE de deux propriétée dans quartier résidentiel, proxi-nité gare et institut Notre-berne, br.: 90, 3 500 000 F C.M.P. (1) 46-44-41-21.

ST-MAUR-LE PARC

30 min Lilia, 30 km Calais, beau presbyt. 18° s., s/1.200 m', ed; 60 m', 6th., paraga 2 volt. Prix: 800.000 f. Tdl.: 25-48-45-83.

**SCHARPEI** ronde. - Yacoiné, tatoué, LOF. - Garanti 1 an. - Facilité de palement. 42-83-44-40.

Bijoux

BLICEX ANCIENS BAGBES ROMANTIQUES SE CHOISISSENT CHEZ GILLET ACHAT OR Tableatx anciera

Maison campagne ráncuée de petit hameau près MONTAIGU-35, 100 m² mezzenhe, 2 chemin., jerd. 195.000 f. 49-72-13-20. 40-23-47-34.

maisons individuelles BURES/YVETTE - 91, part. prét. à part. MAISON TOUT CTT sur terr. 720 m², 9d a6, + 5-5 p. Px: 1.900.000 f. T. 19-21 h: 69-07-12-56.

manoirs. Près Lerrion (22) à 5 km mer, manoir 15°, à rénover, escalier à vis, cheminées, puits, nombr. dépendences. Terrain 1 ha 3, boisé et bordé per ruiseasse. Prix à débattre. Tél. : 98-35-85-85.

terrains SADIRAC, 16 km E BOR-DEAUX, data entre 2 mars, 1.650 m², avec C.U. 140.000 F. M. Paponness. 3-Caprele de Bordesso.

Noovesu: location volture de leus svec cheuffeur (Jeguar), (BMW) moins 50 % des prix pratiqués avec ou sens 186-phone. Sur R.V.: 43-08-94-97 ou 43-08-21-21.

Muriel, 23 ans. diplomée scripte, anglais, souhaite-rait effectuer stages: SCRIPTE MONTAGE
(séjour USA
18 mois à Boston)
Ecrire : Danièle,
Carnet du Monde

Part. loue Bretagne sud Petits meis. vec., joil cadre. 150 m plage. tt cft. pour 6 pars., psc., en copr. (6) 61-07-77-32 20 h Libre 06-08-09.

Loue maleon seule av. jerd., Ver, camp., solt. Tel.: 91-74-75-17 H.R. Agréé Jaugusso et Sports ETE 1989

Séjoure entients
à le montagne
hts-Doube, alt. 900 m,
TGV 3 h de Pariel.
Yves et Liliane accuellent
vos enfants (5 à 14 ans) de
ambiance très familiale de
ancienne farme XVIII\*,
confortablement restaunée, collectifs, découverts des fisurs, milleu rursi, peinture sur bois, fabrication du pain... Prix: 1.850 F per semaine/erism.

Tél: (16) 81-38-12-51, La Crét-l'Agnatu, 25850 MONTBENOIT.

A 5 km de te mer et 12 km de ROYAN et 12 izm de ROYAN cher Alex Men Résul Pierre En Delit-Pension toute l'armée — Pietre régionaux — Ambience sympathique CALME.

CAMBRAGÉ.
REPOS GARANTI FONTENILE SEMILISSAC 17120 COZES Tél.: 46-05-57-69.

DRISCOLL HOUSE-HOTEL 200 chembres simples 100 \$ per sem. demi-pension. Rens. : 172 New Kert Road LONDON SE 1 4/T-G-8. 18-44-1-703-41-75.

JURA ÉTÉ 89 Randomés, pâche, à qual-quas km source du Doubs, part, loue à la semains stu-dio tt cft : juin, sept. : 550 F : juillet : 700 F ; solt : 750 F. Tél. : (16) 81-49-00-72. GRAU-DU-ROI (30)
Part. love stud., pt.-pled,
avec petit jard. pour cple
1 ent, tt cft, 150 m plage,
somm. proche, juillet,
4 900 F - 2001, 2 800 T6L: (16) 75-56-65-38.

# AGENDA IMMOBILIER

# MAÏKA CANNES

37, boulevard ALEXANDRE-III - CANNES

Una petite résidence de luxe, vue mer, proche Croisette. Très beaux 2 P. et 3 P. Tél. bureau de vente : 93-43-46-64.

JOHN TAYLOR - 55, La Croisette, 06400 CANNES Tél.: 93-38-00-66 - Fax.: 93.39.13.65.

COTE D'AZUR

DOMAINE PRIVÉ DU CAP BÉNAT 140 hectares de privilèges

Terre rare...

Dernière chance d'acquérir à 5 km du Lavandou, face aux les d'Or, l'un des plus beaux terrains constructibles... protégé à tout jamais au cœur d'un parc de 140 hec-tares, classé, privé, gardienné touts l'année. Documentation réservée. Pour la recevoir, adressez sujourd'hui même votre certe de visite è POSIDONEA — Département vente, Domaine privé du Cep Bénet, 83230 BORMES-LES-MBMOSAS, ou téléphoner à M. JEANNOT au 84-71-27-28. Télécople : 94-84-85-05.





# LES LOCATIONS DES INSTITUTIONNELS

Chaque mercredi, le Monde consacre cette page à la publication d'une sélection d'appartements et de maisons individuelles mis à la location par les investisseurs institutionnels.

Mais qui sont donc ces institutionnels?

Ce sont, en fait, des compagnies d'assurances, des sociétés immobilières d'investissement, des caisses de retraites qui, le plus souvent, sont statutairement amenées à investir 30 % de leurs bénéfices en placements immobiliers.

La vocation de ces investissements, c'est d'apporter un revenu financier.

Ces immeubles sont donc mis sur le marché locatif. Mais, appartenant à des institutionnels qui possèdent des parcs importants, ils sont gérés professionnellement sons l'œil attentif de l'administration. Ils garantissent donc

aux locataires utilisateurs, d'une part, une application rigoureuse de la législation régissant les relations entre locataires et propriétaires et, d'autre part, la garantie d'un entretien régulier conservant ainsi toute la valeur de ce patrimoine.

Tout cela explique que les investisseurs institutionnels qui, dans cette page, proposent des logements à la location se soient collectivement engagés à fournir des informations claires et précises : descriptif, adresse, loyer et charges présentés séparément et coordonnées du commercialisateur à contacter.

D'un commun accord entre le Monde et ces propriétaires, une présentation standardisée a été adoptée pour ces amonces afin de faciliter la recherche des futurs locataires.

| Tγpa<br>Surface/átage              | Adresse de l'immeuble<br>Commercialisateur     | Loyer brut +<br>Prov./charges | Type<br>Surface/étage                            | Adresse de l'immedile<br>Commercialisateur         | Loyer brat +<br>Prov./sbergee | Type<br>Surface/charges      | Adresse de Finmeuble<br>Commercialisateur          | Loyer bruz +<br>Prov./charges                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <del>,,</del>                      | ·                                              |                               | <del></del>                                      | <del></del>                                        |                               | 92 - HAUTS-D                 | E-SEINE                                            |                                                                                                                 |
| Paris                              |                                                | Í                             | 18• ARRONDIS                                     | SEMENT                                             |                               | 4 pièces<br>160 m². 3º étage | Noully<br>74, rue de Chézy                         | 19.200                                                                                                          |
| 3º ARRONDISS                       |                                                |                               | 2 pièces<br>49 m². 6º étaga                      | 40, av. de Seim-Ouen<br>SAGGEL - 42-66-61-05°      | 3.850<br>+ 974                |                              | GCI - 40-16-28-68                                  | + 2.980                                                                                                         |
| 2 pièces, park.<br>62 m², 5° étage | 7 bis, rue Saint-Gilles<br>COFFMEG 43-21-63-21 | 9.034<br>+ 622                |                                                  | ,                                                  |                               | 3 pièces<br>85 m², tenasse   | Neulity 223, avenue Chde-Gaulie                    | 8.000                                                                                                           |
| 4• ARRONDISS                       | SEMENT                                         |                               | 78 - YVELINES<br>4 pièces, 6º étage              | Montigny-le-Bretonneux                             | 3.266                         | 5º étage                     | CIGIMO-48-24-50-00                                 | + 1.300                                                                                                         |
| ? pces<br>i5 m², 3º étage          | 18, rue Quincampoix<br>SAGGEL® 47-42-44-44®    | 4.950<br>+ 905                | 94 m² + loggis                                   | 3, aliée des Epines<br>SGI/CNP - 30-44-01-13       | + 1.062                       | 4 pièces<br>82 m², 2 étage   | Putesux<br>1, rue Volta<br>AGF - 42-44-00-44       | 4.950<br>+ 740                                                                                                  |
| 7• ARRONDISS                       | SEMENT                                         | İ                             | 2 pièces, 6º étage<br>55 m² à balcon             | Versailles 1, place Robert-Deny                    | 2.760<br>+ 960                | 3 pièces                     | Putenux                                            | 4.200                                                                                                           |
| pièces<br>23 m². 2 • étage         | 12, place Joffre<br>GCi 40-16-28-70            | 14.700 `<br>+ 1.838           | <b>30</b> 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | CIGIMO - 48-24-50-00                               |                               | 73 m², 8º étage              | 14, square Léon-Blum<br>AGF - 42-44-00-44          | + 1.190                                                                                                         |
| 3° ARRONDISS                       | ,                                              |                               | 4 pièces<br>102 m², 1° étage                     | Versailles<br>20-22, prom. Mons-Lies               | 5.810<br>+1.350               | 4 pièces                     | Putesux                                            | 5,400                                                                                                           |
| itudio                             | 153, bd Haussmann                              | 2.630                         | 2 piàces, 2 parkings                             | AGF - 42-44-00-44<br>Versellies                    | 2,780                         | 86 m², 7° étage              | 1 bis, rue Volte<br>SAGGEL - 47-78-15-85 •         | + 825                                                                                                           |
| 6 m², rde-ch.                      | AGF 42-44-00-44                                | + 110                         | 47 m², 1° étage                                  | 1 à 13, av. Gal-Pershing                           | + 625                         | 3 pièces                     | Surcenes                                           | 4.000                                                                                                           |
| 9• ARRONDISS                       |                                                |                               | 3 pièces                                         | COFINEG - 39-54-21-99<br>Viroflay                  | 5.480                         | 72 m², sde-ch.               | 18-22, run Sde-Botechild<br>AGF - 42-44-00-44      | + 1,090                                                                                                         |
| tudio<br>6 m². 1= étace            | 34-36, rue de Clichy<br>SAGGEL - 42-66-61-05°  | 3.772<br>+ 925                | 80 m² + balcon                                   | 2, rue Joseph Bertrand<br>CIGSMO - 48-24-50-00     | + 780                         | Studio                       | Suresnee                                           | 2,300                                                                                                           |
| 1. ARRONDIS                        | SEMENT                                         | i                             | 4 pièces + baicon                                | Virollay                                           | 8.080                         | 28 m², 6° étage              | 18, rue Sde-Rosschild<br>AGF - 42-44-00-44         | + 430                                                                                                           |
| tudio meublé                       | 74, rue Amelot                                 | 2.975                         | 115 m², 2 • étage                                | 2, rue Joseph-Bertrand<br>CIGIMO - 48-24-50-00     | + 1,120                       | 2 pièces                     | Saint-Cloud                                        | 4.650                                                                                                           |
| 6 m², Rde-ch.<br>tudio maubiá      | HOME PLAZZA - 40-21-20-00<br>74, rue Amelot    | CC/SSM<br>2.380               | 4 pièces, duplex                                 | Voisins-Bretonneux                                 | 2.994                         | 70 m², 4º étage              | 7, rue des Gâte-Ceps<br>8G1/CNP - 46-02-39-61      | + 997                                                                                                           |
| 8 m², RC                           | HOME PLAZZA - 40-21-20-00                      | CC/SSM<br>4.760               | 85 m²                                            | 38, rue des Berges<br>SGI/CNP - 30-57-94-57        | + 513                         | 3 pièces, perking            | Varives                                            | 4,700                                                                                                           |
| . pièces meublé<br>5 m², 5° étage  | 74, rue Amelot<br>HOME PLAZZA - 40-21-20-00    | CC/SEM                        | 91 - ESSONNE                                     |                                                    |                               | 78 m², 1= átage              | 4, rue Rabelais<br>SAGGEL 47-42-44-44°             | + 1.106                                                                                                         |
| 2º ARRONDIS                        | SEMENT                                         | 1                             | 5 pièces                                         | Messy                                              | 4.006                         | 93 - SEINE-SAI               | INT-DENIS                                          |                                                                                                                 |
| pièces<br>2 m², 14 étage           | 29, sv. Ledru-Rollin                           | 5.000<br>+ 750                | 105 m²                                           | Avenue Nationale<br>COFIMEG 69-20-48-91            | + 1.232                       | 2 pièces, parking            | - Pantin                                           | 3.040                                                                                                           |
| pièces<br>4 m², 6 étage            | AGF - 42-44-00-44<br>18 bis, bd Bastille       | 7.020<br>+ 980                | <b>6 pièces, jardin</b><br>Maison 156 m²         | Gif-sur-Yvette<br>Avenue du Général-Leclerc        | 8.500<br>+ 400                | 51 m², 4º étage              | 31, aversie Jean-Loiive<br>LOC INTER - 47-45-19-87 | + 486                                                                                                           |
|                                    | AGF 42-44-00-44                                | ,                             | Mason 190 HC                                     | COFINE:G 69-28-15-32                               | T                             | 4 pièces, parking            | Pentin                                             | 4.760                                                                                                           |
| 3º ARRONDIS                        | SEMENT 1 14, rue des Fd'Astier 1               | 6.800                         | 1<br>                                            |                                                    |                               | 95 m², 3º étage              | 19, avenue Jean-Lolive<br>LOC INTER - 47-45-18-87  | + 897                                                                                                           |
| 3 m², 3º étage                     | SGI/CNP - 45-85-64-15                          | + 796                         | 92 - HAUTS-DE                                    | :-SEINE<br>Asnières                                | 3.500                         | 5 pièces                     | Trambley like Gonesse                              | 2.735                                                                                                           |
| 4• ARRONDIS                        | SEMENT                                         | . 1                           | 49 m², 3° átage                                  | 4, rue Plerre-Durand<br>SAGGEL - 42-66-61-05*      | + 816                         | 99 m², rde-ch.               | 2, rue Nicolae-Copernic<br>LOC INTER - 47-45-19-97 | + 1.210                                                                                                         |
| tudio, parking<br>0 m², 2° étage   | 13, rue Jean-Zay<br>SAGGEL - 47-42-44-44*      | 3.700<br>+ 452                | Studio                                           | SAGGEL - 42-00-01-06*  Bois-Colombes               | 2.250                         | 94 VAL-DE-MA                 | RNE TO SERVICE                                     | Salara di S |
| pièces                             | 47, rue Froldeveux<br>AGF - 42-44-00-44        | 6.300<br>+ 840                | 31 m², 4º étage                                  | 11-17, rue du Gal-Lactero<br>AGF - 42-44-00-44     | + 410                         | 4 pièces, perking            | Charecton                                          | <b>8.550</b>                                                                                                    |
| 5 m², 6º étage 1<br>5º ARRONDIS    |                                                | ·                             | Studio                                           | Boulogne                                           | 4.400                         | 87 m², 4º étage              | 160, rue de Paris<br>LOC INTER - 47-45-19-67       | + 1.055                                                                                                         |
| 4 piàces, parking                  |                                                | 7.150                         | 56 m², 3º étage                                  | 33-35, rue AJecquin<br>AGF - 42-44-00-44           | +1.000                        | 5 pièces, parking            | Saint-Mendé                                        | 7 200                                                                                                           |
| ) m <sup>3</sup> [                 | COFINEG - 43-21-63-21                          | + 1.510                       | 2 pièces, parking                                | Boulogne                                           | 4.385                         | 95 m², 1= étage              | 25-29, avenue Joffre<br>LOC N/TER - 47-45-19-87    | + 1.040                                                                                                         |
| 6• ARRONDIS                        |                                                | ]]                            | 45 m², 3º étage                                  | 24, rue des Abondances<br>LOC INTER - 47-45-19-97  | + 463                         | 2 pièces                     | Saint-Mandé                                        | 4.380                                                                                                           |
| /4 pièces<br>) m², 6º étage        | 8, rue Fentin-Latour<br>SAGGEL 47-42-44-44*    | 7.200<br>+ 1.141              | 2 pièces                                         | Clichy                                             | 3.000                         | 4º étage, perking            | 35-37, avenue Joffre<br>LOC BYTER - 47-45-19-97    | + 563                                                                                                           |
| tudio<br>5 m², 0= étage            | 27, aversue Kléber<br>CIGEMO - 48-24-50-00     | 3.500<br>+ 200                | 50 m², RC                                        | 5-11, impasse Berbier<br>SAGGEL - 42-66-61-05°     | + 846                         | - 1                          | .`.                                                | , 250                                                                                                           |
| 5 pièces                           | 27, avenue Kléber                              | 17.150                        | 3 pièces<br>66 m², RC                            | Clichy<br>3-9, rue Foucault                        | 3.696                         | 95 - VAL-D'OIS<br>4 pièces   | E<br>Sennois                                       | [ •                                                                                                             |
| 5 m², 2º étage                     | CIGIMO - 48-24-50-00                           | + 1.800                       |                                                  | SAGGEL - 42-66-61-05°                              | . <b>∔</b> ຸ,739.             | 4 preces<br>82 m², 2- étage  | 23, rue Jules-Ferry                                | 3.850                                                                                                           |
| 7° ARRONDIS:<br>14dio              | SEMEN  <br>9, rue des Derdanelles              | 3.000                         | 4 pièces, parking<br>88 m², 2° étage             | Courbevois 8, rue de l'Abreuvoir                   | 4.950                         | 4 pièces                     | AGF - 42-44-00-44<br>Enghien                       | 4 450                                                                                                           |
| m², 7º étage                       | GCI - 40-16-27-00                              | + 635                         | · · · [                                          | SAGGEL - 47-78-15-85*                              | + 1.180                       | 82 m² + balcon               | 103, nie du Gal-de-Gaulle                          | 6.200                                                                                                           |
| pièces<br>m², 5 • étage            | 9, rue des Dardanelles<br>GCI - 40-16-27-00    | 8.134<br>+ 1.398              | 5 pièces, balcon<br>110 m², 3º étage             | Garches<br>11 bis, rue des Suisses                 | 8,150                         | 1º étage                     | GFF - 49-02-38-66                                  | + 864                                                                                                           |
| pièces<br>m², 2º étage             | 4, rue de Puteseux<br>GCI 40-16-27-00          | 4.400<br>+ 710                |                                                  | CiGIMO - 48-24-50-00                               | + 800                         | 2 pièces<br>54 m² + belcon   | Enghien<br>103, rue du Gui-de-Gaulle               | 3.500<br>+ 432                                                                                                  |
| udio                               | 87, svenus tiisi<br>SAGGFL - 47-42-44-44*      | 3.500                         | 5 pièces, parking<br>99 m², 2• étage             | leay-les-Moulineaux<br>23, rue Foucher-Lepelletier |                               | 1º étage                     | GFF - 49-02-36-66                                  |                                                                                                                 |
| m², 2º étage                       | SAGGEL - 47-42-44-44<br>6-8, rue Lacaille      | + 641                         | J                                                | LOC INTER - 47-46-19-87                            | 6.950                         | 5 pièces<br>107 m², maison   | Montmorency 3. eliée des Griottes                  | 4.976<br>+ 539                                                                                                  |

Cet appartement, comme tous ceux proposés par cette société, fait l'objet d'une description complète accessible à tout moment sur minitel (3615 code LOCAT).



RÉSIDENCE HOTELIÈRE \*\*\*

Location Appartements raffinés entièrement équipés.
1 jour, 1 semaine, 1 mois pour 1 à 6 personnes.
Bâtiments historiques 18 et Eiffel autour de jardins et Patio.
Services hôteliers, bureautique et secrétariat « à la carte ».
Réservations: 74, rue Amelot, 75011 PARIS. Tél.: 49-21-20-60.

# CETTE PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE AVEC LA PARTICIPATION DE:





















# PARIS ILE-DE-FRANCE

# L'obsession sécurité

Il a suffi d'un mort à la station Opéra — un malfaiteur abattu par un agent de la brigade de surveillance — pour réveiller les vieilles craintes. Les statistiques out bean moutrer que le métro parisien reste un des plus sûrs du monde, ses usagers, à certaines heures surtout et à certains endroits, ne s'y sentent pas en sécurité. Au même

moment, ou apprenaît que le bureau de poste de la rue du Louvre, institution parisienne s'il en est, allait être fermé la mit, sinon demain, du moins, sans doute, après-demain, pour des motifs qui, qu'on l'avone ou non, tienment anssi à la sécurité. Deux plongées dans le Paris

Dans les couloirs du métro

# Des boutiques pour rassurer les voyageurs

La sécurité par le commerce ? Le millier de commerçants présents en permanence dans les couloirs et sur les quais des 255 stations du métro d'attente. Et si le chiffre d'affaires global des commerces souterrains les quais des 255 stations du métro parisien intra-muros sont un soutien non négligeable pour les 600 à 700 agents de la Régie en postes fixes dans les mêmes stations, estime le commissaire principal Claude Mozziconacci, «patron» à la préfecture de police du service de protection et de sécurité du métropolitain. « Présence sécurisante, dit-il notamment dans les stations à forte délinquence. » auance. >

Avec seulement 60 function opérationnels — c'est-à-dire 20 patrouilles de 3 hommes — en 20 patrouilles de 3 hommes — en permanence, entre 6 h 30 et 1 h 30, Claude Mozziconacci sait qu'il ne peut pas compter sur son seul service pour garantir une parfaite sécurité dans le métro parisien, même si celui-ci reste un des plus sûrs du ponde : « 4 5 millions de passagnes. monde: «4,5 millions de personnes transportées par jour et 7 ou 8 agressions quotidiennes. ».« Il y a des stations où, c'est certain ça va mieux depuis qu'il y a des commer-çants », dit Claude Mozziconacci, même si la présence d'un commer-cant fixe, notamment sur les quais (lieu le moins facilement contrôla-ble), peut susciter une autre délince, vol de la caisse ou racket. Les quelque 150 Relais H de Hachette (livres et journaux) et les 740 points de veute divers gérés en exclusivité par la société Promo-Métro ont la réputation d'être de bonnes affaires. A tel point qu'une demande d'emplacement commer-

global des commerces souterrains est incomu, la redevance perçue par la RATP sur les loyers (3 000 à 10 000 F par mètre carré et par an selon les emplacements) des boutiques et des stands est en croissance constante : 20 millions de francs en 1985, 24 en 1986, 27 en 1986 et 28

# Bijoux et photos

Depuis la transformation, en 1969, à la station Montparnasse, de vitrines publicitaires en quatre pre-mières boutiques, Monique Duroyon, secrétaire générale de Promo-Métro, a réussi à faire des 60 kilomètres de quais et des 80 kilomètres de couloirs du métro parisien un des plus grands ceatres commerciaux de France. En juin 1988 (dernier recensement), on y comptait 39 boutiques ou stands pour les bijoux de fantaisie, la marominerie et les commercie de Perio 27 lostiles aux commerces dans le métro, ils craignent d'être « arnaqués » (mauvaise qualité des proquirerle et les souveairs de Paris, 71 pour les services (dont 34 clé-talon minute), 67 pour les produits aliments y est anti-hygiènique.

12 confiseries et 9 boulangeries), 56 pour les vêtements et accessoires de mode, 51 pour les travaux et accessoires de la charcuterie ou des plats culsinés des parfumeries, des galeries de lithographies, des fleuristes, un coiffeur, et même une auto-école !...

La RAIP ne s'est aperçue de l'units et légumes frais aucun problème sanitaire n'a jamais été constaté par la police. Ce qui n'a pas l'unitité extracommerciale de ses l'units et police. Ce qui n'a pas l'ettrain laissé vacant par les marchands pour les vêtements et accessoires de la RAIP ne s'est aperçue de l'expense frais aucun problème sanitaire n'a jamais été constaté par la police. Ce qui n'a pas produits occupe plus que largement le terrain laissé vacant par les marchands pour les vêtements et les souveants et l'Association des cours entre l'Association des course entre l'Association des cours entre l'Association des course entre l'Association de

commerces qu'au début des années 80. A cette époque, les anciens petits bureaux des chers de station, situés sur les quais, furent cédés à des commerçants (articles photo et produits de beauté « afro ») auxquels les usagers conti-nuèrent spontanément de demander des renseignements. De même, ce l'est qu'il y a trois ou quatre ans que la RATP a pris vraiment conscience des besoins de sa clientèle, qui, pour une bonne partie, est prête à s'attar-der dans le mêtro pour y faire ses

Une enquête réalisée en janvier et février 1988 montrait que 46 % des usagers interrogés avaient déjà acheté quelque chose dans le métro, achete que que chose dans le metro, mais surtout que 48 % de ceux-ci étaient « prêts » à reporter dans les commerces du métro les achats réalisés dans les petits commerces de la rue » si la possibilité leur en était offerte. Quant aux 28 % d'usagers heatile. hostiles aux commerces dans le



cielles accordées en 1986 pour la vente de fruits et légumes (avocats et kiwis, essentiellement) à des com-merçants tunisiens. Ayant cédé, sur ce point, aux pressions de certains commerçants de « la surface » relayées par la Mairie de Paris, la Péris e terréfeir consisses de Régie a toutefois conscience de nécontenter un nombre important de ses usagers qui appréciaient les économies en temps et en argent que leur permettaient les fameux lots à dix francs (pas de problème de mon-

#### Fruits et légumes

du 18 septembre 1986 ne permet plus aux agents de la RATP de saisir la marchandise des commerçants installés sans autorisation, seule mesure vraiment dissussive selon la surveillance générale de la RATP et le commissaire Mozziconacci, dont les hommes ne peuvent qu'infliger des amendes forfaitaires de 200 F qui ne sont jamais payées — et véri-fier les identités. Commercialement parlant, Monique Duroyon consi-dère elle qu'un «véritable cata-clysme» s'est abattu depuis lors sur-ses commerçants-locataires, notamment sur les marchands de bijoux de fantaisie et de souvenirs de Paris.

Le commissaire Mozziconacci estbeaucoup moins inquiet. Il sait que les commerces à la sauvette ne couvrent aucune délinquance réelle, et il n'intervient, à la demande de la RATP, que lorsque les étalages trop nombreux on trop encombrants mettent en péril la sécurité des usagers, comme à la station République, il y a deux mois, quand une trentaine d'éventaires se succédaient dans un sent contoir.

ANTOINE PELLON.

#### Argenteuil pour Chenavan

Chenavan est le nom de ce bourg d'un millier d'habitants détruit à 90 % par le séisme qui a endezillé l'Arménie dans les derniers jours de 1988. L'opération Chenavan, qui mobilise actuellement la ville d'Argentenil, dans le Val d'Oise, vise à aider à la reconstruire 8 et si possible avant le prochain hiver. A l'origine de ce projet, deux associations : les Jeunesses arméniennes de France et l'Union nationale des Arméniens de France qui ont reçu Arméniens de France qui ont reçu l'appui de Robert Montdargent, député et maire communiste

d'Argenteuil. L'opération à laquelle se sont associés l'office HLM d'Argenteuil-Bezons, la Croix-Rouge, le Secours catholique, le Secours populaire français, est menée par le Centre commanal d'action sociale et son responsable Alain Ananos. Il s'agit de \* mobiliser > environ 5 millions de francs pour construire 60 chalets individuels de deux chambres, caisine, séjour et salle de bains, entière-ment équipés. Ces chalets, suscepti-bles de résister aux secousses sismiques, ont 6t6 conçus et sont construits per une entreprise des Vosges, la SOCOPA.

Le rôle du centre communal est de démarcher les entreprises suscep-tibles d'apporter financièrement leur soutien. Une douzaine – Bouyghes, Leroy-Somer, Lada..., - ont déjà répondu favorablement.

deja repondu lavorablement.

La reconstruction de Chenavan sera effectuée par des bénévoles anxquels pourraient veair se joindre des habitants d'Argentouil bénéficiaires du Reveau minimum d'insertion. « Des gens qui se sentent exclus et qui retrouveront là le sens de l'utilité, de la solidarité », explique Alain Ananos qui tient particaque Alain Ananos qui tient particu-lièrement à cet aspect du projet.

D'autres associations out décidé de preadre en charge les établissements publics nécessaires au village. Quant à l'Ensemble national de musique et chants traditionnels de Leninakan, il a organisé quatre spec-tacles en région parisienne au profit de l'opération.

Une exposition sur le village de Chenavan est visible actuellement dans les locaux de la mairie d'Argenteuil, qui a installé un chalet-témoin sur le parking de l'hôtel de Ville.

JACQUELINE MELLON.

#### A la grande poste de la rue du Louvre

# Les dangers de la nuit

Fermera ? Fermera pas ? Le service de nuit (de 0 à 8 heures) de la nde poste de la rue du Louvre, à Paris, la seule de France à être ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, devait être supprimé à partir du lundi 29 mai. In extremis, la direction générale de la poste a décidé de reporter cette mesure, en s'apercevant que les appareils auto-matiques (distributeurs de billets et cabines téléphoniques) prévus à l'extérieur des locaux pour pallier en partie la disparition de ce service ne pouvaient pas être installés à temps (le Monde du 23 et 30 mai).

ļ 1

Mais est-ce la scule raison? En fait, les syndicats représentés rue du Louvre (1) se mobilisent contre cette disposition qui, si elle était appliquée, entraînerait aussi la supssion de quatre postes de travail. Le ministère des PTT peut-il prendre le risque d'un nouveau conflit social, localisé ou non, après la «grande grève» de l'automne dernier ? Pour l'instant, donc, cette mesure est « reportée », mais non

Elle se justifie, selon l'administra-tion, à la fois par la faible fréquentation de ce bureau en pleine muit et par la présence croissante de marginaux, qui prennent les locaux réservés au public pour un asile de

Faible fréquentation : - En période normale, c'est-à-dire en dehors des échéances des 15 et 30 ou 31 du mois, environ trois cents personnes viennent effectuer des opérations entre 19 heures (heure de fermeture de tous les autres bureaux parisiens) et mimui, indique Michel Rousseau, responsable du service permanent de Paris-Louvre. De minuit à 8 heures du matin, elles ne sont plus qu'une cin-

Sécurité : il suffit de passer quelques houres, une nuit, dans les locaux de la recette principale, pour

ment assurée. La cohorte de clochards «traditionnels», de «doux dingues», qui y avait établi ses pénates nocturnes il y a encore quelques amées, a été délogée par « une faune inquiétante », selon l'expression de M. Michel Rousseau. Des marginaux qui fréquentent le quar-tier des Halles, des sans-abri – une bonne trentaine en permanence qui ont «conquis» ce territoire sons la menace : les bagarres à coups de couteau ne sont pas exceptionnelles.

Ouant aux conditions d'hygiène, on les imagine aisément : les annuaires servent d'oreillers (ne pas porter la main à la bouche pour tourner les pages...) et les recoins sont utilisés comme w.-c. Le personnel de nettoyage a été plusieurs fois « braqué » au conteau, parce qu'il dérangeait » ces dormeurs, et beaucoup de clients hésitent aujourd'hui à monter au premier étage pour téléphoner.

La police effectue bien des rondes nocturnes quotidiennes, embarque régulièrement ces marginaux pour vérification d'identité, les relâche néralement faute de charge, et généralement faute de cuarge M. Michel Rousseau les retr quelques instants place habituelle... ques instants plus tard à leur

#### « Uniquement des volontaires »

Problème insoluble ? Après les attentats terroristes de l'au-tomne 1986, la grande poste avait été dotée d'équipes de deux vigiles, qui sur-veillaient en permanence les locaux réservés au public et qui étaient « dissussives ». Aujourd'hui, ces vigiles ont dispara – questión de crédits, - et si Paris-Louvre possède bien, vingt-quatre heures sur vingtquatre, un service de sécurité, celuici n'est pas habilité à faire ce genre de travail...

Protégés par d'épaisses vitres de nuit, qui les prenait en ch pare-balles et tout un système de jour. Nous avons permuté. »

après le fameux hold-up du 12 avril 1975 (plusieurs millions de francs). les deux préposés et le responsab de nuit ne craignent en principe rien, même s'ils ont dû récemment faire face à un chantage au (faux) colis piégé, déposé sur un comptoir.

Un employé est affecté à l'affrannt et aux services financiers. l'autre au téléphone. Trois personnes, donc, avec le chef de service, entre 0 heure et 8 heures : elles sont cinq entre 19 heures et minuit. Elles font partie d'un effectif de dix-huit salariés, répartis en deux brigades, pour permettre tout le jeu des roulements, à raison de trente-deux heures de travail par semaine. « Ce sant uniquement des volontaires », précise M= Nicole Filali, chef de

#### Une clientèle difficile

Pourquoi avoit choisi le travail nocturne, avec, chaque mois, six ou sept « grandes nuits » de douze houres, allant de 18 h 30 à 6 h 30 ? « Ce n'est pas tant pour la prime mensuelle, de l'ordre de 500 F, assure Michel Rousseau, que pour pouvoir cumuler des jours de repos. » Ce que confine l'acques, quarante et un ans, célibataire : « Le travail est dur, dit-il, la clientèle est plus difficile que celle du jour. Mais nous formons une bonne équipe, nous pouvons mutuellement nous remplacer, il existe une assez grande souplesse dans les horaires. Et puis, quand je quitte le travail à 6 h 30, je dors jusqu'à midi, cela me suffit et j'ai mes après-midi de libre. »

Marc, lui, a opté pour ce service en 1981 : « Essentiellement, dit-il, pour m'occuper de mes enfants, dont le dernier a dix ans. Auparavant, c'était ma femme, insirmière de muit, qui les prenait en charge le

phone, Marc connaît bien sa clien-tèle, qui varie, évidemment, seion les décalages horaires : « Entre 22 heures et minuit, renseigne t-il notamment, ce sont les Africains. Jusqu'à 2-3 heures du matin, des gens, souvent en voyage d'affaires, qui appellent aux États-Unis : cela leur coûte trois fois moins cher que de téléphoner de leur hôtel. A 4-5 heures, les Sri-Lankais, les Pakistanais. Et. toute la nuit. les ressortissants d'Afrique du Nord, car il y a souvent pour eux quatre ou cinq heures d'attente. »

Après minuit, on ne se bouscule cependant pas au premier étage de la grande poste, et la rentabilité du secteur téléphonique est en chute libre depuis quelque temps : d'abord, parce que presque tous les pays penvent aujourd'hui être joints par l'automatique. Ensuite pour les raisons d'insécurité que l'on a décrites : il est parfois impossible même d'accéder à une cabine, parce qu'un dormeur s'est couché devant la porte...

En revanche, le guichet des services financiers a quintuplé son rendement depuis sa création (nuit, weck-end et jours fériés) en 1974. On peut retirer jusqu'à 3 000 F par huitaine avec un invest de caisse d'écorpes de la poste et insur'à d'épargne de la poste et jusqu'à 1 000 F si l'on est titulaire d'un

#### Le cachet qui fait fei

Qui l'utilise principalement? Durant le week-end : beaucoup de travailleurs immigrés, qui se servent de leur livret « comme d'un portemonnaie », reproche Michel Rousseau. Un bon millier, chaque samedi, entre midi et mimit. A une heure avancée de la mait : des couche-tard, qui venlent poursuivre une «sortie» ou tout simplement

payer leur taxi de retour... Avec, là aussi, des risques, financiers cette fois, pour les préposés : des escro-queries à la caisse d'épargne sont possibles, car, la mit, Paris-Louvre est déconnecté du central informatique des PTT.

Mais c'est encore an guichet des affranchissements que se déroulent. régulièrement, les scènes les plus insolites. Les jours d'échéances commerciales, c'est la housculade des représentants de PME et de PMI pour que le courrier parte avant minuit, avec le fameux « cachet de la poste faisant foi ». Récemment, un petit entrepreneur est arrivé, vers 23 heures, avec 976 lettres non timbrées, qu'il voulait expédier, pour la plupart, en recommandé. Cela demandait des heures de travail...

Idem pour les concours de toute sorte. Ceux que Michel Rousseau redoute le plus : les concours d'architecture. « Des architectes viennent à minuit moins cinq avec des maquettes géantes. » Ou encore, dans le domaine fiscal, ces expertscomptables qui se présentent à la dernière minute avec des lisses de pepiers. Ou ces contribuables qui rédigent, à misuit moins le quart, leur déclaration de revenus sur les marches mêmes de la grande poste.

Encore une fois, tous ces envois portent la date du jour, mais ils ne sont « traités » qu'au cours de la mit. Qui fera ce travail, si l'institution parisienne qu'est le service de mit de Paris-Louvre est suppri-

MICHEL CASTAING.

(1) Anx élections professionnelles de mans dernier (commissions administratives parinaires), le nouveau éyndicat SUD (Solidaires - unitaires - démocrati-SOD (SONGARES - unmartes - cemocran-ques), dissident de la CFDT après la grève de l'automne 1988, a, à Paris-Louvre, talouné la CGT, avec 31,91 % des voix coutre 34,38 %. PO a obtente 22,45 %, la CFDT 6,30 % et la CFTC

#### Un Français à Copenhague

Aux propos de Pierre Carraud (le Monde du 25 mai), je vou-

dram ajouter ceci. Les automobilistes parisiens ne sont pas les seuls à manquer de courtoisie. Ce mal est très répandu dans cette France dont un monsieur de haute taille a dit naguère qu'elle était belle, grande, généreuse... Il n'est pas nécessaire d'ailer sur d'autres continents pour voir des gens vivre mieux que nous. J'ai séjourné quelques jours à ni cigarettes usées sur le sol.

Les automobilistes arrêtent leur véhicule au stop, ils laissent passer les piétons, respectent la signalisation routière. Les toiettes des lieux publics sont impeccables et munics du nécessaire, la jeunesse est joyeuse et correcte, les gens chaleureux, la police invisible. Les Français sont rares à Copenhague... Une automobile mai garée, elle est de chez nous.

Si nous voulons nous intégrer à l'Europe, il est plus que temps de changer de mentalité...

#### La FNAC **veut «encercler» Paris**

La FNAC vient d'ouvrir un nouveau magasia où elle regroupe qua-tre secteurs d'activité (livres, disques, photos et électronique grand public) au centre commercial régional de Créteil-Soleil 2 616 mètres carrés dont 1 717 de surface commerciale. Elle entend ainsi « encercler Paris en matière culturelle », comme l'annonce son PDG, Jean-Louis Pétriat, Un magasin de ce style a 6t6 ouvert à Parly en mars 1988 ; un troisième le sera fin septembre 1989 dans le CNIT à la Défense.

Par ailleurs, la FNAC lance un service d'écoute musicale et de vente de disques grâce à un système combi-nant alternativement le minitel et le téléphone. Appelé « FNAC écoute », il permettra à chacun de sélectionner un disque, d'en éconter des extraits et

MESSAGE DE VUITTON INVESTISSEMENT GESTION - VIG AUX ACTIONNAIRES DE LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON

# LVMH: DERRIERE CE SYMBOLE DU LUXE IL Y A DES ANNEES D'ETHIQUE. EN VOTANT PRESERVONS-LE

LVMH était conçue comme une fédération d'entreprises, fondée sur les traditions des grandes marques et sur une éthique, qui exigent un équilibre bien maîtrisé. Equilibre entre les nécessités de la croissance industrielle et l'impératif du rare, sans lequel il n'est pas de véritable luxe. Equilibre entre les familles fondatrices qui perpétuent les cultures des entreprises et les actionnaires plus récents qui participent au capital. Equilibre entre les exigences du court terme et une vision plus large qui sait intégrer la durée: les marques comptent en décennies. Equilibre entre les traditions des métiers et la mise en œuvre de moyens modernes. Cet équilibre, la charte fondatrice de LVMH, en juin 1987, s'en portait garante. Cet équilibre a été rompu. L'esprit originel a été sacrifié au nom d'ambitions qui nous sont étrangères. Il faut y revenir. Sinon, nous perdons notre ême et le patrimoine que sont nos marques. Il n'est pas de logique économique sans éthique. Pour préserver cette éthique, garante de notre intégrité et de notre prospérité, votre devoir sera de prendre parti lors de la prochaine Assemblée Générale prévue le 9 juin, afin de défendre, tous ensemble, un projet d'avenir, bâti autour d'organes dirigeants rénovés et d'hommes nouveaux. Votre vote permettra en effet de le mettre en place, et de garantir, par le poids que nous représentons tous ensemble, que notre éthique sera effectivement respectée.

HENRY RACAMIER, cofondateur

Pour avoir des conseils sur la participation au vote, nous avons organisé un service d'information téléphonique au numéro vert 05 111 222.

Nous répondrons à toutes vos questions du lundi au samedi de 8 h 00 à 20 h 00. N°YERT 05 111 222



# Économie

#### SOMMAIRE

L'obsession des économies budgétaires compromet le bon fonctionnement des services publics (lire p. 32). ■ Le tribunal de com-

merce de Paris impose une trêve dans le conflit entre M. Arnault et M. Racamier autour du groupe de luxe LVMH (lire ci-contre).

président de la République clôturera le cinquantième congrès HLM, qui a lieu à Paris du 31 mai au 3 juin (lire ci-dessous).

#### Le poids du logement social en France

# Le président de la République assistera à la clôture du congrès HLM

Strom le l'aste, du mons la soten-nité pour le cinquantième congrès HLM, qui a choisi de célébrer à Paris, au Palais des expositions de la Porte de Versailles, «Un siècle d'habitat social, cent ans de de Contra de l'état en 1820 progrès. - Cest en effet en 1889 que s'est tenn - à Paris, déjà - le pre-mier congrès international de l'habitat social. Inauguré officielle par M. Jacques Chirac, maire de Paris, jeudi 1º juin, le congrès sera clôture samedi 3 juin par M. Fran-çois Mitterrand. C'est la première fois qu'un président de la République honorera de sa présence un congrès HLM. Un président de la République qui a montré souvent son intérêt pour la ville et pour le

«Nous avons été créés nour au'il y ait moins d'inégalités dans le logement et pour que la qualité de l'habitat ne soit pas réservée à une minorité », peut-on lire sous la plume de M. Roland Pignol, délégné eneral de l'Union nationale des HLM, dans son rapport introductif an congrès. Et encore : «Sans volonté politique forte et sans aides publiques, le logement des plus pauvres serait un logement pau-vre. Or on observe depuis quelques années un renversement du poids du logement social dans l'activité de construction on France (voir graphique ci-contre). La part du secteur social aidé (logements locatifs) accession aidée à la propriété, aides à la pierre et aides à la personne dues) a fortement baissé de 1984 à 1988, passant de 70 % des logements commencés à 47,4 %.

Or les deux tiers des ménages disposent mensuellement pour vivre de moins de trois fois le SMIC. Ils ont besoin d'aide pour se loger décem-ment. En locatif, si un organisme HLM devait financer un logement de 450 000 F aux conditions du marché, il devrait pratiquer un loyer de 4 800 F par mois. La subvention de 12% de l'Etat ramène ce loyer à 4 300 F, le prêt privilégié au taux de 5,8 % sur trente-quatre ans le des familles, il faut une aide personnelle importante pour que ce loyer ne dépasse pas 1 200 F pour un

ménage avec deux enfants gagnant un million de logements en cinq ans 2,5 fois le SMIC.

En accession à la propriété, le même ménage, pour le même loge-ment, avec un prêt aux conditions du marché, devrait assumer des mensualités de remboursement de 4400 F par mois. Pour ramener cet effort à 35 % du revenu, soit 2800 F par mois, il faut cumuler aide bud-gétaire et aide personnelle (c'est la formule du PAP, prêt aidé à l'acces-sion à la reversité sion à la propriété).

Ces constatations, et quelques autres sur la nécessité de réhabiliter

sur un parc total de 3,2 millions de logements locatifs HLM, sur l'accord cadre en cours de préparation avec les pouvoirs publics qui prévoit l'organisation d'une politique contractuelle an niveau local, feront la trame des réflexions des congressistes, anxieux à la fois de la préparation du budget de 1990 et des projets de réforme du financement du logement, les PAP disparaissant peut-être au profit d'un prêt primé, assorti d'une aide personnelle

tifs par an grace aux prêts locatifs aides (PLA) paraît indispensable, tout comme une intervention accrue sur le patrimoine ancien (150 000 logements réhabilités par an). · Paradoxalement, le prêt locatif aidé, à la fois parce que son finance-ment est moins aidé et parce que l'aide personnelle a diminué, est devenu plus cher pour les ménages » alors qu'il est supposé aider au logement de la moitié de la aider au logement de la mortie de la population aux revenus les plus fai-bles, signalent les anteurs du rap-port. Il faut donc diminuer le coût du financement PLA, et maintenir le pouvoir d'achat de l'aide person-nalisée au logement (APL).

#### Canvaincre les pouvoirs publics

Un groupe interfédéral sur les

évolutions des aides, qui a préparé le congrès au sein de l'Union des HLM, a formulé dans un rapport les propositions du mouvement HLM. Construire 60 000 logements loca-

En matière d'accession à la propriété, il faut préserver trois secteurs et leur réserver un traitement différencié : un secteur « libre » avec aides fiscales et épargne-logement, pour les ménages dont les revenus dépassent 13 000 F par mois; un secteur aidé (avec aides à la pierre et aides personnelles ) pour ceux dont les ressources sont comprises entre 10 000 et 13 000 F par mois ; un secteur d'« accession sociale » ceux qui gagnent moins de pour ceux qui gagnent moins de 10 000 F par mois, avec prêt à taux préférentiel, aide personnelle forte, épargne préalable dans un véritable système de location-accession.

Selon le mouvement HLM, « il existe des marges de manœuvre significatives » permettant aux pou-voirs publics de « dégager les moyens d'une politique sociale ambitieuse » : refus de rendre insolvables les plus modestes ; nécessité de mieux redistribuer les aides

Au-delà de la solemité historique de ce cinquantième congrès, c'est pour le mouvement HLM la néceset le gouvernement de la possibilité



Ou a mis en chantier en 1988 beancoup plus de logements qu'en 1984 : 327100, contre 295000. Mais seul le logement privé a contribué à cette croissance, avec une progression de 68% de ses mises en ciantier, tandis que le logement social régressait de 32%. Il est vrai qu'au sein de l'accession à la propriété, on a observé un glissement des PAP, en forte diminution (- 47%), vers les prêts conventionnés (+ 17,4%) : les plafonds de ressources indispensables pour Potention d'un PAP n'ont pas été revalorisés, et la nécessité d'avoir recours à des prêts complémentaires coûteux out incité hien des familles sux resources modestes à se diriger vers un prêt conventionné platôt que vers un PAP.

sité de con d'une telle politique du logement.

#### M. Henri Monod quitte la présidence de la Société française Hoechst

Une grande figure de la chimie en France s'en va. M. Henri Monod, président de la Société française Hoechst (SFH), la deuxième plus grande filiale du géant allemand Hoechst, un des tout premiers chimistes mondiaux, pass flambeau à M. Gilbert Gaillard, actuel vice-président. Cela se fera le 23 juin prochain, lors de l'assemblée générale du groupe. De son côté, M. Erich Theis, administrateur, sera nommé directeur général.

M. Monod n'est pas sculement le patron de la cinquième société chimique en France (au trentième rang des entreprises nationales, toutes activités confondues). Il est l'homne, qui, en 1972, a géré la transition chez Roussel-Uclaf, après la mort accidentelle, en avril de cette année là, de Jean-Claude

C'est lui, qui, devant l'incapacité de la famille Roussei de payer les droits de succession, a négocié la prise de contrôle du grand laborala firme allemande Hoechst. Jusqu'en 1981, il exerce de hautes (directeur général, puis vice-président du directoire) tout en ayant, dans l'intervalle, été non vice-président du directoire de la SFH, qui avait repris la participa-tion de Hoechst, dans Roussel-Uclaf (aujourd'hui de 54,5 %).

#### Le deuxième choc pétrolier

M. Monod est encore l'homme qui, dès 1981, puis en 1982, a été l'un des interlocateurs privilégiés du gonvernement socialiste et a réussi à le convaincre, avec M. Martin Fruehauf, membre du directoire de la firme de Francfort, de ne pas nationaliser Roussel-Uclaf.

En 1983, M. Monod a été appelé à la prédidence du directoire de la

SFH, en remplacement de M. Fran-çois Donnay, fondateur de la société.

Le temps est déjà loin (1950) où Peralta (premier nom de la SFH), créée de toute pièce par M. Donnay dans l'immédiat après guerre, faisait un chiffre d'affaires de 73 millions de francs de l'époque.

En 1988, le groupe Hoechst, en France, a réalisé un chiffre d'affaires de 18,3 milliards de francs (+11%), dont 57% provenant de la filiale Roussel-Uclaf, 36% de la SFH, et 7% des autres sociétés du groupe Hoechst dans l'Hexagone (Laboratoires Hoechst et Hoechst Behring notamment).

En l'espace de six ans, le chiffre d'affaires de la seule SFH s'est accru de 67% pour atteindre 6,5 milliards de francs, dont 41% provenant de ses usines françaises. Les résultats du groupe avant impôts out plus que triplé depuis 1983 pour passer de 97 à 313 millions de francs.

En débarquant à la SFH en 1981, M. Monod avait été confronté avec les difficultés inhérentes au deuxième choc pétrolier dans la chimie. Les comptes du groupe étaient alors dans le rouge. Selon toute probabilité, M. Monod sera nommé sin juin à la tête du conseil de surveiliance de la SFH. « Je me ferai un plaisir d'être ce président » nous a-t-il déclaré.

Il conserve également ses fonc-tions de président de la Chambre syndicale des industries chimiques de l'Ile-de-France, mais aussi de l'Office central interprofessionnel de logement (OCIL). Quant à M. Gaillard, il se voit récompensé d'un dur labeur exécuté longtemps dans l'ombre. Le directoire du groupe Hoechst, à Francfort, n'a pas hésité un instant à le désigner pour succèder à M. Monod, bien qu'il soit, lui aussi, proche de la retraite.

ANDRÉ DESSOT.

Après un résultat de 2,7 milliards de francs en 1988

### Suez prévoit 3,6 milliards de francs de bénéfices en 1989

ment pour 1988 n'avaient pas été affectes par la prise de contrôle de la Société générale de Belgique (SGB). Ses bénéfices, qui se situent dans le haut de la fourchette avan-cée précédemment, s'élèvent à 1,6 milliard de francs (+ 23%) pour le résultat net courant (exploita-tions) et à 1,09 milliard de francs (+ 30%) pour les opérations en capital, le total s'élevant à 2,69 milhards de francs (+ 26%).

Compte tent du nombre moyen pondéré d'actions en circulation, 77 millions en 1988 contre 61,6 mil-lions en 1987, le résultat net par action (part du groupe) augmente très légèrement à 35,01 F contre 34,63 F. Ces chiffres autorisent le président à constater que, contraire-ment aux craintes et aux commentaines pessimistes exprimés précédemment par la communauté demment par la communante financière, les profits de Suez n'ont pas été dilués après l'entrée de la Société générale de Belgique dans le groupe. En 1988, la contribution de la SGB aux résultats de la maison mère a été nulle et même légèro-

M. Renaud de La Genière, président de la Compagnie financière de Suez, a pu annoncer mardi 30 mai que les bénéfices de son établisserésultat courant après impôts de 11,2 milliards de francs belges contre 2 milliards de francs belges

> Pour 1989, les dirigeants de Su prévoient une forte augmentation du résultat net qui passerait de 2,7 milliards de francs l'an dernier à plus de 3,6 milliards, le bénéfice par action étant porté de 35 F à plus de 37,30 F (27 F contre 21 F pour le sémilest d'exploitation), pour une 37,30 F (27 F contre 21 F pour le résultat d'exploitation) pour un capital composé de 96,6 millions de titres contre 77 millions. Cette année, en effet, à la forte rentabilité des sociétés de métaux non ferreux en Belgique (Vicille Montagne et Union minière) portées par la haute conjoncture dans le secteur viendra s'ajouter le retour aux bénéfices des filiales encore en perte en 1988 filiales encore en perte en 1988 (ACEC, Gechem...). An cours de l'exercice 1989, la Générale de Beigique devrait ainsi apporter une contribution positive dans les comptes de Suc

(1) Un franc beige = 0,16 franc fran-

#### **Orkem confirme l'existence** de négociations avec Enimont

Le groupe chimique d'Etat
Orkem (ex-CdF-Chimic) confirme
que des négociations sont en cours
avec Enimont, nouvelle firme qui
regroupe en Italie les intérêts de la
chimie de l'ENI (Ente Nazionale
Idrocarburi) et une partie de ceux
de la Montedison (groupe Ferruzzi), en vue d'une possible association industrielle.

\*\*Crètem comme de nombreuses\*\*

 Orkem, comme de nombreuses autres entreprises de l'industrie chimique, a le souci de se recentrer sur ses points forts en y acquérant la nécessaire dimension internatio-

La direction d'Orkem précise toutelois qu'« il est prématuré de faire état des conclusions auxquelles pourraient aboutir les réflexions en

Louis-Vuitton-Moët-Hennessy devant la justice

## Le tribunal nomme un troisième homme dans le conflit entre MM. Arnault et Racamier

Le tribunal de commerce tente de calmer le jeu dans le conflit qui oppose MM. Bernard Arnault et Henry Racassier au sein de Louis-Vuitton-Moët-Hennessy (LVMH). Dans son ordonnance de référé, ren-due le mardi 30 mai, le président Philippe Grandjean a pris des mesures afin d'empêcher les deux protagonistes d'en décou-ère lors de l'assemblée générale de groupe, qui se déroulers le 9 juin.

A la suite des réserves de la Commission des opérations de Bourse sur l'émission d'OBSA (obligations à bons de souscriptions) par la société Moët-Hennessy en 1987, certains actionnaires avaient demandé la mise sous séquestre de ces titres qui représentent près de 10 % du capital de LVMH. Estimant que la rapidité de la procédure de référé ne lui permettait pas de rendre un jugement tranché, mais qu'il fallait éviter que l'atilisation de ces actions n'entraîne une situation irréversible dans la vie une situation irréversible dans la vie de la société, le juge a confié à un truisième homme le soin « d'assu-mer le séquestre des actions et de participer à toute assemblée de 9 juin, et d'y exercer les drotts de vote attachés aux actions litigieuses pour s'opposer à toute tentative qui à la faveur de la privation d'usage de ses titres pour le groupe Arnault viserait à la révocation de membres du consell de surveillance liés à ce groupe. Le juge a désigné M. Règis Rousselle, président de la Société des Bourses françaises (SBF) pour accompiir cette mis-sion, jusqu'à ce qu'un jugement sur

la validité de ces actions soit prononcé. Cette nouvelle procédure devrait débuter le lundi 5 juin devant le tribunal de commerce et ne devrait pas aboutir avant la fin

Dans le même temps, une autre procedure devrait se dérouler à la requête de M. Arnault. Celui-ci a en effet annoncé son intention d'« envi-sager des pourauties judiciaires à la suite de la publicité payante faite par M. Henry Racamier dans divers journaux en vue de la prochaine assemblée générale». A la suite de l'ordonnance du tribunal de comeffet annoncé son intention d'« envimerce, les deux «clans» se disaien satisfaits. Il est vrai que la trêve ainsi imposée garantit pour l'instant la stabilité des instances dirigeantes lors de l'assemblée générale du 9 juin, qui devrait se contenter d'approuver les comptes de l'exer-cice 1988. En revanche, la situation est beaucoup moins claire en ce qui
concerne l'assemblée générale de
Louis-Vuitton prévue le 13 juin. Car
c'est là que M. Arnault essaisra
d'obtenir la modification des statuts d'obtenir la modification des statuts de cette société et l'éviction de M. Racamier du poste de président. Dans l'enfourage de M. Racamier, on estime qu'il est difficile d'enga-ger l'avenir de Louis-Vuitton tant que la répartition des pouvoirs su sein de la holding LVMH n'a pas été clarifiée per les inges

clarifiée par les juges.

La Bourse a réagi, pour la pre-mière fois, dans la journée du 30 mai. 73 500 titres ont été échangés, provoquant une hausse de 6%. Alors que, les jours précédents, les transactions tournaient autour de 14000 ou 15000 titres.

FRANÇOISE CHIROT.

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE

Obligations Caisse nationale de l'énergie 3 % à intérêt complémentaire variable, rembours (Indemnisation Gaz d'Algirie)

Les intérêts courus du 1= juin 1988 au 31 mai 1989 seront payables à partir du 1= juin 1989, contre détachement du coupou n= 38 ou estampillage du certificat natif à raison de ;

110,55 F net par obligation de 100 F, après une retenne à la source de droit à un avoir fiscal de 15,08 F (montant global: 125,63 F);

55,27 F not per demi-obligation de 50 F, après une retenne à la source domant droit à un avoir fiscal de 7,34 F (montant global : 62,31 F); 11.05 F not par dizième d'obligation de 10 F, après une retermant droit à un avoir fiscal de 1,51 F (montant global : 12,56 F).

Pour ces obligations, les personnes domiciliées en France on dans les départements d'outre-mer n'ont pes droit à l'option pour le prélèvement d'impôt forfaitaire.

A compter de la même date, les 24 816 titres de 100 F sortis au tirage du 24 avril 1989 et compris dans les séries de numéros 2.534 à 11.178; 48.913 à 51.437; 696.830 à 707.287; 745.461 à 748.633 et 760.677 à 760.691 cesseront de porter intérêt et seront remboursables contre remise des titres, compon s' 39 an 1 " juin 1989 attaché, à 3 550,15 F, déduction faite de la retenue à la source de 12 %

sur la prime de rembo Ci-après, sont rappolées les séries de numéros d'obligations sortis aux tirages

| antérien           | 18 : | o, som repposits as seems |                      |               |
|--------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------|
|                    |      |                           | Azzaéo do            | Prix de       |
|                    |      | Numéros                   | rembour sentent      | remboursement |
| İ                  |      | 5.4                       | Obligations de 100 F | 1-min bishing |
| 1                  | à    | 2.533                     | 1971 .               | 414.16        |
| 11.179             | ā    | 18.311                    | 1985                 | 3.391,16      |
| 18.312             | ì    | 31.862                    | 1972                 | 458.55        |
| 32.535             | ī    | 33.997                    |                      | 458.55        |
| 33.998             | ā    | 48.912                    |                      | 3.391.16      |
| 55.340             | ī    | 62.906                    | 1094                 | 2.922.11      |
| 62.915             | ī    | 75.133                    | 1984 .               | 2.922.11      |
| 75.134             | 1    | 78.565                    | 1981                 | 1.771,59      |
| 78.566             | i    | 89.736                    | 1962                 | 236,97        |
| 89,737             | ī    |                           | •                    | 1.771.59      |
| 99.067             | 7    | 94.543                    | 1981<br>1981         | 1.771.59      |
| 110.418            | ž    | 112.037                   | 1984                 | 2.922.11      |
| 127,378            | 1    | 130.192                   | 1964                 | 266.65        |
| 130.193            | ā    |                           | 1960                 | 219,74        |
| 140.722            | ă    |                           | 1964                 | 266.65        |
| 160.806            | i    |                           | 1983                 | 2.532.54      |
| 186.416            | 1    |                           | 1966                 | 297.52        |
| 209,896            | _    |                           | 1988                 | 3.566.32      |
|                    | ÿ    | 209.919                   |                      | 1.164.57      |
| 209.920            | ì    | 228.383<br>271.047        | 1979<br>1970         | 380.25        |
| 261.790            | _    |                           |                      |               |
| 271.048            | ÿ    | 281.893                   | 1961                 | 229,14        |
| 281.894            | ý    | 286.787                   | 1970                 | 380,25        |
| 292.376            | ý    | 310.303                   | 1978                 | 1.012,82      |
| 326.467            | ý    | 339.805                   | 1968                 | 335,35        |
| 361.419            | ý    | 381.595                   | 1982                 | 2.155,29      |
| 432.120            | Ť    | 451.138                   | 1980                 | 1.367,15      |
| 467.016            | Ť    | 470.111                   | 1987                 | 3.700,09      |
| 470.112            | ž    | 483.850                   | 1969                 | 352,50        |
| 483.851            | ý    | 492,104                   | 1987                 | 3.700,09      |
| 492.105            | ý    | 498.768                   | 1977                 | 905,44        |
| 498.769            | ý    | 511.719                   | 1967                 | 314,94        |
| 511.720            | ì    | 522.459<br>534.500        | 1977                 | 905,44        |
| 522-460<br>537-859 | _    |                           | 1987                 | 3.700,09      |
| 545.086            | ì    | 538.298<br>561.051        | 1975                 | 678,44        |
| 602,957            | 1    |                           | 1975<br>1965         | 678,44        |
| 603.973            | 1    | 603.972                   |                      | 283,17        |
| 614.196            | •    | 614.195                   | 1959*                | 209,18        |
| 626.118            | •    | 635.311                   | 1965                 | 283,17        |
| 644,494            | 7    |                           | 1965                 | 283,17        |
| 662.133            | ì    | 661.391                   | 1976<br>1974         | 762,26        |
| 668.785            | 3    |                           | 1974                 | 565,62        |
| 680.292            | 1    | 680.291                   | 1974                 | 247,85        |
| 707.288            | •    |                           | 1974                 | 565,62        |
| 713.332            | 1    | 713.331                   |                      | 3.752,45      |
| 713.332<br>728.796 | 1    |                           | 1973                 | 509,89        |
| 748.634            | ī    |                           | 1986                 | 3.752.45      |
| /44.034            | •    | 760.676                   | 1971                 | 414.16        |

\* Sárie atteinte par la prescription à compter du 01-06-89 ·

Le montant de la retenue à la source restituable aux portours résidant bors de France on des départements d'outre-mer, et bénéficiant de conventions internat nales contre les doubles impositions, s'élève à : sur le coupez nº 38,

15.0743 F par obligation de 100 F nominel, 7,5372 F par demi-obligation de 50 F nominal,

1,5074 F par dixième d'obligation de 10 F nominal;

sur la grime de remboursement (titres désignés par le tirage su sort du 24 avril 1988).

470,4744 F par obligation de 100 F nominal. Le paiement des coupons et le remboursement des titres sont effectués chez tout intermédiaire habilité.

#### Services publics et économies budgétaires

# Bien gérer les deniers de l'Etat

(Suite de la première page.)

Devant ce qu'il faut bien appeler un mique s'arrête, ou plutôt se limite à œuvre. L'appei fait à la police est de

Ce n'est qu'à partir de moment où les transports de voyageurs se feront à nouveau dans des conditions normales de sécurité que les deux entreprises pourront gérer elles-mêmes le bon ant des services qu'elles

Ce qui vient d'arriver à la SNCF risque bién sûr de donner des argu-ments aux partisans d'un Etat fort, assurant un grand nombre de fonctions économiques et sociales. Cette conception, qui à la Libération fut celle des hommes de la Résistance, est toujours vivace dans une partie de la gasche On pout prévoir que les syndi-cats vont la relancer à travers des actions destinées à stopper les baisses d'effectifs (fisc, PTT) ou pour obtenir devantage de crédits (police).

L'idée de rechercher une meilleure pourtant être défendue. De manvaises izions prises ici et là ne doivent pau remettre en cause une orientation qui, globalement, reste bonne et dont épend à terme l'existence même du secteur public. La compétition interlomaines, y compris ceux de l'admi-sistration. Le système de Sécurité sociale qui emploie actuellement quel-que deux cent mille personnes fournit l'exemple d'une administration qui pourra fort bien fonctionner dans dix ans avec des effectifs réduits de moitié. Mais chaque ministre et notamment

Mais casque municute et manneus ceini qui siège aux finances devrait se souveur que productivité n'est pas à elle seule excellence. Celle-ci se conquiert autant par la qualité des services rendus que par les rendements. C'est bien, semble-t-il, l'analyse que fait M. Michel Rocard en tentant de rénover en profondeur le service public : formation professionnelle très améliorée, mobilité, responsabilité secrue, révision de la grille des

# mousichique »

L'ennui est que, en France, le problème du bon usage des fonds publica, celui de l'efficacité de l'administration, tourne très vite à la querelle idéologique entre droite et ganche, entre partisans et adver-saires de l'initiative privée et du jeu du marché. A y regarder de près, on

Depuis presque quarante ans, le secteur public vit dans la dépendance du ministère de l'économie et

– AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -

CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE

Les intérêts courus du 28 jein 1988 au 27 juin 1989 seront payables à partir du 28 juin 1989, à raison de F 30,60 par titre de 400 F, contre détachement du coupon n° 18 ou estampillage du certificat nominatif, après une retenne à la source domant droit à un avoir fiscal de F 3,40 (montant brut : F 34,00).

En cus d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de F 5.09 anquel s'ajonteront les deux retennes de 1 % calculées sur l'intérêt brat au titre des contributions sociales, soit F 0,68 faisant resortir un net de F 24.83. Ces retennes ne concernent pas les personnes viaées au III de l'article 125 A du Code

Il est rappelé que les titres de la série désignée par la lettre « B » sont rembous sables depuis le 28 juin 1980.

Ces titres ont été dématérialisés (article 94, alinée II, loi du 30 décembre 1981 et décret n° 83-359 du 2 mai 1983), le montant des intérêts sera porté su crédit du compte du béséliciare chez l'intermédiaire habilité choisi par lui.

CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE

Les intérêts courus du 2 juin 1988 au 1= juin 1989 seront payables, à partir du 2 juin 1989, à raison de F 76.05 par titre de 500 F, contre détachement du coupon n° 7 ou estampillage du certificat nominatif, après une retenue à la source domain droit à un avoir fiscal de F 8,45 (montant brut : F 84,50).

Ces titres ont été dématérialisés (article 94, alinéa II, loi da 30 décembre 1981 et décret nº 83-359 da 2 mai 1983), le montant des intérêts sera porté au crédit du compte du bénéficiare chez l'intermédiaire habilité choisi par lei.

Les intérêts courus du 18 juin 1988 au 17 juin 1989 seront psyables à partir du 18 juin 1989, à raison de F 616,50 par titre de 5 000 F, après une retense à la source donnant droit à un avoir fiscal de F 68,50 (montant brut : F 685,00).

En ces d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de F 102,70, auquel s'ajouteront les deux retenues de 1 % calculées sur l'intérêt brut, au titre des contributions sociales, soit F 13,70 faisant ressortir un net de F 500,10. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du

Taux révisable, soit 9,42 % pour 1989

Les intérêts courus du 18 juin 1988 au 17 juin 1989 seront payables à partir du 18 juin 1989, à raison de F 423,90 par titre de 5 000 F, après une retenne à le source donnant droit à un avoir fiscal de F 47,10 (montant brat : F 471,00).

En cas d'option pour le prélèvement furfaitaire, le complément libératoire sera de F 70,62, auquel s'ajouteront les deux retennes de 1 % calculées sur l'intérêt brut, au titre des contributions sociales, soit F 9,42 faisant ressortir un net de F 343,86.

décret a 83-359 du 2 mai 1983) ; le montant des intérêts sera porté au crédit du compte du bénéficiare chez l'intermédiaire habilité choisi par lui.

**CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE** 

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations à taux variable février, mars,

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations à taux variable octobre

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire de 25 % sets. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire de 25 % sets, de F 114,32 auquel s'ajouterout les deux retenues de 1 % calculées sur l'intérêt brut an titre des contributions sociales, soit F 9,14 france faisant ressortir un net de F 333,84. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'arti-cie 125 A du Code général des impôts.

disire habilité choisi par lui. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE, — Obligations à taux vertable mai 1989-

Les intérêts courus du 16 mai 1989 au 14 juin 1989 seront payables à partir du 15 juin 1989, à raison de F 143,75 par titre de 20 000 F.

En cas d'option pour le prélèvement forfaiteire, l'impôt libératoire de 25 % seru de F 35,93 auquels s'ajouteront les deux retennes de 1 % calculées sur l'imérêt brut au titre des contributions sociales, soit F 2,86 faisant ressortir un net de F 104,96. Cas retennes ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

Ces titres ne sont pas créés (article 94-2 de le loi du 30 décembre 1981) ; le montant des intérêts sors porté se crédit du compte du bénéficiaire chez l'intermédiaire habilité choisi per hú.

Ces titres ne sont pes créés (article 94-2 de la lei du 30 décembre 1981) ; le mant des intérêts sers porté su crédit du compte du bénéficiaire chez l'intermé-

Ces titres ne sont pas créés (article 94-2 de la loi du 30 déces

es ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations 18,90 % juin 1982

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations 13,70 % Juin 1984

A partir de la même date, les obligations restant en circulation cosser porter intérêt et seront remboursables à F 400,00 (démunies de coupons).

ÉLECTRICITÉ DE FRANCE - Obligations 8,50 % juin 1971

direction du budget pour tout ce qui concerne les salaires, les tarifs, les investissements, certains ont parié de « réflexe monarchique » l'administration française. Ce réflexe-là est bien vivace rue de

La qualité des fonctionnaires des finances n'est certes pas en cause mais le décalage dramatique existant entre une fonction qui pour deniers de l'Etat et un poids dispronortionné dans les décisions finaemnent prises. « Je ne crois pas aue le budget puisse agir intelligem-ment », nous disait récemment un haut responsable de l'Etat. « Son essence sublime est même d'être idiot. Car, si vous commencez à écouter et à comprendre les demandes de chaque ministre, tout

Dans cette logique on peut ima-iner que le budget tentera par un de ces subterfuges dont il a le secret de réduire au minimum le coût des cinq cents policiers qui vont être affectés à la SNCF. Telle est la nature; telle est aussi sa justification, la bonne gestion des finances publiques ayant souvent valu à la France la considération des milieux financiers internationaux.

déborde et vous êtes un mauvais

## mal informé

Si la direction du budget n'est pas en cause, sa puissance devrait être contrôlée. Mais par qui ?

On pense évidenment au minis tre de l'économie et des finances. A la Libération, Pierre Mendès-France avait imaginé un grand ministère de l'économie incluant le Plan dans ses attributions. Ce projet qui aurait eu l'immense avantage d'associer vision courte et vision longue n'a pas eu de succès. Mais l'on a souvent reproché par la suite à la rue de Rivoli d'avoir sardé la puissance de ce super-

M. Barre l'avait bien compris qui pendant un temps (1976-1977) avait camulé cette fonction avec celle de premier ministre. M. Chirac, lui, a laissé faire presque totalement M. Balladur pour la gestion économique, ce qui faisait curieusement de ce dernier un sorte de premier ministre *bi*s. Entre M. Michel Rocard et M. Pierre Bérégovoy, les rivalités se sont estompées mais l'hôte de la rue de de F 12,66, asquel s'ajouteront les deux retenues de 1 % calculées sur l'intérêt brut, an titre des contributions sociales, soit F 1,68 faisant resecrtir un net de F 61,71. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées an III de l'article 125 A du Code Matignon toute une partie du pou-

voir économique. Le grave inconvénient de ce pouvoir éclaté est de privilégier la gestion du quotidien, la conjoncture, les granda équilibres, le souci politique immédiat au détriment des problèmes de fond. Cette faiblesse n'est pas propre à la France: elle est la marque de presque toutes les démo-craties occidentales. Il n'empêche...

En France, les difficiles problèmes du secteur public, de ses effectifs, des rémmérations, n'out jamais été que les éléments épars et pour tout dire secondaires d'une politique conjoncturelle visant en priorité à combattre l'inflation (pas tron de salaires), à ralentir au maximum la hausse de l'indice des prix (pas trop de tarifs publics) et finalement, même si tout cela est un pet contradictoire, à réduire le déficit budgétaire. Comment dans ces conditions un ministre des finances pourrait-il se préoccuper des dos-siers de fond du fisc, des PTT, de la police, de l'éducation nationale? Comment pourrait-il accorder l'attention qu'elles méritent aux demandes des dirigeants de la RATP on de la SNCF, placés sys-Les intérêts coures du 16 juin 1988 au 14 juin 1989 seront payables à partir du
15 juin 1989, à raison de F 469,93 par titre de 20 000 F.

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire de 25 % sera de F 117,48, anquel s'ajouteront les deux reteunes de 1 % calculées sur l'intérêt brat, au titre des contributions sociales, soit F 9,38, faisant ressectir un net de F 343,07.

Ces reteunes ne concenient pas les personnes visées au III de l'article 125 A du tématiquement en position d'infé-riorité par le besoin d'énormes sub-

ventions d'Etat? Sans doute, cette vision des choses est-elle trop systématique, trop pessimiste. On pourrait trouver des exemples dans lequels des ministres des finances se sont mon-Les intérêts courus du 16 juin 1988 au 14 juin 1989 seront payables à partir du trés lucides et clairvoyants. Mais 15 juin 1989, à raison de F 457,30 par titre de 20 000 F. trop souvent, les décisions sont prises pour résoudre des problèmes mmédiats, sans souci véritable du long terme. L'éducation nationale est le dernier exemple en date et hélas le plus lourd de conséquences de cette myopie politique. Les énormes crédits qui vont être consacrés à l'enseignement au cours des années à venir sont un aveu...

#### Comment mieux gérer

Quand on a déploré tout cela, on n'a pas répondu à la question de savoir comment mieux gérer l'argent public et les entreprise

événements de mai qui avaient tant seconé les esprits et les habitudes, M. Maurice Couve de Murville alors premier ministre, dévoilait un rapport resté secret de M. Simon Nora sur les entreprises publiques,

Ce rapport dissit deux choses très importantes : à chaque fois que cela est possible mieux vaut pour l'Etat faire faire que faire par lui-même. « Un excès de centralisation ne conduit pas comme beaucoup le l'Etat. Mieux vaut un Etat qui exerce pleinement ses pouvoirs généraux d'orientation qu'une administration que sa prolifération

Tout était dit là et vingt ans plus tard on n'a pas un mot à ajouter. Les entreprises publiques continuent de supporter – en échange des subventions qui leurs sont accordées le poids des politiques conjonctureiles, sociales, et même parfois lettre publique de Paul Reverdy (le Monde du 18 février), l'ancien président de la RATP a confirmé ce que chacun savait mais n'osait pas dire clairement : le peu d'autorité dont dispose le président d'une entreprise des lors qu'elle est publique et déficitaire. M. Claude Quin, l'ancien président de la Régie des transports parisiens ne dissit pes autre chose, même s'il s'était ingénié à desserrer le carcan gouvernemen-

pèsera toujours d'un poids énorme sions gouvernementales. Chaque jour apporte en effet son lot de surprises et de violences. Cette façon de gouverner n'en est pas moins insatisfaisante autant qu'insuffisante. Depuis qu'il est pre-mier ministre, M. Michel Rocard a vu fondre sur lui d'énormes problèmes qui avaient pris naissance bien avant son arrivée à Matignon : crise de l'enseignemment, crise des infirmières, grève des transports, malaise profond de la police. Il s'est attaqué au problème d'ensemble du service public parce qu'il est l'un des

emiers à avoir compris que ce chaient à des ressorts profonds de notre société et qu'ils mettaient en cause beaucoup plus que des crédits budgétaires ou des indices de prix...

Paradonalement dans une société isie corps et âme par la communi cation, le manque le plus grave dont souffre l'Etat est de n'être pas informé. Non seulement parce que chaque ministre garde pour lui une partie de ses informations mais ausei et surtout parce qu'aucune instance n'a de nos problèmes une vision globale et approfondie

M. Pierce Bérégovoy, puis M. Michel Rocard saurout tout du déficit de la RATP et de la SNCF, mais personne ne leur expliquers vraiment que, si la situation s'est dégradée, comme on le constate, c'est pour un ensemble de raison très anciemes, autant psychologi-ques et sociologiques qu'économi-ques. Peut-on donner l'impression d'usagers qu'il est facile de frauder et d'enfreindre tous les règlements saus provoquer les débordeme

Il faut donc, comme le propossit M. Simon Nora, rendre aux entreprises publiques une très grande fixation des tarifs. En contrepartie, leurs dirigeants qui n'ont guère à craindre la concurrence, assureraient pleinement toutes les responsabilités qui incombent à un chef d'entreprise. Le risque d'un renvoi en cas d'échec ou de faute en serait le prix. Le manque de sécurité, la multiplication des incidents dans les transports parisiens pourraient alors relever de cette sanction.

Libéré des problèmes qu'il ne lui appartient pas de résoudre, le gouvernement pomrait concentrer son Et pour n'être pas sans cesse pris de court par les événements, le Plan devrait jouer à ses côtés un rôle de conseil et d'alarme en l'informant sériousement de tous les problèmes posés par notre société.

Des problèmes dont on s'aperçuit chaque jour davantage qu'ils ne relèvent plus seulement de l'analyse économique et financière.

#### **AGRICULTURE**

#### Crise de l'artichaut dans le Nord-Finistère

de notre correspondant

Les légamiers du Nord-Finistère ont manifesté, mardi 30 mai, dans les rue de Moriaix. Deux cent vingt tracteurs ont déversé dans les artères de la ville 650 tonnes d'arti-chanta invendus au marché de Saint-Pol-de-Léon, parlayeant le

Saint-Pol-de-Léon, parlayant le centre ville pendant plusieurs houres. Cette action menée par la FDSEA du Finistère est le résultat d'une surproduction jamais atteinte en cette période dans la zone légundre finistérieune en asison de la chaleur exceptionnelle, si bien que les têtes qui devaient être récoltées au début du mois de juillet sont venues à maturité avec plus d'un mois d'avance alors que les roductions du Languedoc-Roussillon et d'Italie ne sont pas entièrement

Hinstration de cette crise de l'artichant dans le Léon, le record de production en mai, qui était de 9 000 nomes, a été pulvérisé. Depuis le début du mois, 18 000 tennes ont été mises sur le marché à au prix plancher qui atteint 2,10 F le kg. niveau que les producteurs jugent tout juste suffisant pour éponger leur coût de production. Or, beaucomp doivent se contenter de 1,50 F payé pour les invendus, 500 à 600 tonnes par jour depuis une

La supproduction qui s'ajoute à une saison catastrophique en 1987 en raison du coup de froid et à une amée morose en 1988 rend les agricalteurs nerveux. Cinq cents tonnes ont déjà été déversées le 26 mai dans les rues de Saint-Pol-de-Léon et de Landivisian. De prochaines actions ne sont pas exclues car on estime qu'il y a encore dix jours de

Une enveloppe atteignant 10 mil-lions de francs a été débloquée par PONIFLHOR (Office national nterprofessionnel de struits, des légumes et de l'horticulture). Mais les ágriculteurs estiment que c'est insuffisant. Ils demandent un allège-GABRIEL SIMON.

Section 1889

- Strate year year

11.

Brate The

- 20

1

AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

SOURCE

Le Conseil d'Administration de la Source Perrier a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1988. En non conseiléé l'exercice 1988, inclue une Plus-Value Nette de 139 M.F. provenant de la cession des Carrières de la Meilleriae, dégage un résultat net de 303 M.F. coutre 138 M.F. Les dividendes perças des filiales au titre de leurs exercices 1987, 129 M.F., sout en progression de 28 %. Avant distribution, les capitairs propres sont penfet de 1 126 M.F. à 1 268 M.F., et le dette financière 235 M.F. est

Ea comachide, le résultant met est passé de 570 M.F. à 1 027 M.F. pour la seule part du Groupe et au total de 590 M.F. à 1 137 M.F.

L'exercice a bénéficié : d'une bonne tenue des résultats des filiales; Vichy en par-ticulier a renoué avec des résultats bénéticiaires. Aujourd'uni, toutes les filiales d'une véritable importance sont bénéficiaires;

d'importants profits exceptionnels de cession d'actifs, en net 301 M.F. coutre 233 M.F. en 1987, ce dernier chiffre incluant une plus-value de consolidation ;

per contre, il a supporté : 77,8 M.F. contre 11,1 M.F. d'amortissements de surva-

778 M.F. contre 563 M.F. d'amortissements et de provi-

sions d'exploitation ; -- 603 M.F. d'agios sur la detta finan-cière contre 446 M.F. an 1987. cière contre 446 M.F. en 1987.

Enfin, cassions et acquisitions ont sensiblement déciseé le périmètre de consolidation et la part du groupe dans les fillales et sous-filiales concernées. Cela étuit déjà vrai en 1987 pour le secteur Esux et Boissons avec Perrier Group of America et l'est en 1983 pour le secteur Fromages. Dans les deux cas, cela s'est traduit au bliau consolidé par la prise en charge d'une dette totale importante sions que la part du groupe n'est que pou supérieure à 30 %. Ainsi le groupe Roquefort voit su dette financière passer de 604 M.F. à 1 818 M.F., ce qui va justifier une augmentation de capital prochains dans le Société des Caves. Le Groupe Perrier America, qui avait apporté en 1987 une dette consolidée de 338 M.U.S.D, reste à pes près au même niveau, 355 M.U.S.D, soit + 5 %.

La ventilation du chiffre d'affaires met en évidence les bjectifs de la forte expansion du Groupe Perrier :

Exercice 1988 Baux/Boissons 8 121 MF 54 % Fromages 5 301 MF 35 % Divers 1 725 MF 11 % Total ...... 15 147 MF 100 % Exercice 1987

Exux/Boissons . 6 241 MF 54 % Fromages . . . 3 289 MF 29 % Divers . . . 1 989 MF 17 % Total ...... 11 519 MF 100 % Les perspectives et objectifs pour l'exercice 1989 restent dans les mêmes lignes, l'expansion externe étant prévue toutefois modeste. Les réalisations d'actifs délà bien engagées west se poursuivre à un rythme soutenu avec encore une certs incertitude sur leur ventilation entre les exercices 1989 et 1990 ; depuis le début de l'exercice, sont intervenues les cessions des participations dans Lindt & Sprungii S.A. et Alizol qui out dégagé ensemble une plus vaine brute de 175 M.F. Quel qu'il soit, le développement des chiffres d'affaires, et singulièrement à l'étranger, assurera une bonne évolution des résultats conodidés. L'évolution présente du dellar, + 15 % dans les douze derniers mois, conforte cette dernière appré-

Les capitaux propres, part du groupe, out progressé de 1 289 M.F. à 2 278 M.F. et, part hors groupe incluse, de 2 053 M.F. à 3 208 M.F. La dette financière est de 6 636 M.F. contre 5 446 M.F., le ratio dette financière sur capitanx progres totaux se réduit de 2,65 à 2,07. Une améliocation est également sensible dans les ratios par rapport au chiffre d'affaires, 0,43 contre 0,46 et à la marge d'exploits-

En fait, ces éléments, et en particulier la dette, sont à apprécier dans le contexte des points majeurs marquent l'exercice 1988.

Il s'agit d'ahord de deux acquisitions importantes dans le Secteur Franages, Serrento aux U.S.A. fabrication de fro-mages de type italien et prise de contrôle de Jean-Jacques en France, fabrication et commercialisation du lait fermenté au « bifidus actif ». Ainsi, la chiffre d'affaires de ce secteur est cu augmentation de 61.%, et le résultat d'exploitation, voitin de 200 M.F.; a progresse de 57 %.
D'antre part, l'ensemble de cessions d'actifit, tritalissest en

produit net de cession I 074 M.F., a assuré 89 % d'autofinancement de ces mêmes acquisitions. Ces cessions concernent des activités diverses hors Boissons et Fromages :

- Lait de consommation Valmont - Carrières de la Meilleraie

Participation dans Canal Pins

Malgré cus sestions en 1988, le Chiffre d'Alfaires a forte-

- Secteur Eaux et Boissons (\*): 8 121-M.F., soit (+) 30 %; Secteur Francages; 5 301 M.F., soit (+) 61 %; Divers: 1 725 M.F., N C. Total: 15 147 M.F., soit

Le Conseil proposera à l'Assemblée Générale Ordinaire, qui serà convoquée à Vergère (Gard), pour le 30 jain 1989, la distribution d'un dividende complémentaire de 13 F qui, compte team de l'acompte ser dividende de 7 F par action déjà payé, portera le dividende global pour l'enercice à 20 F par action, soit compte team de l'avoir fiscal un réveau total par action de 30 F contre 24 F au titre de l'exercice 1987.

. (\*) Ce chilfre n'incint pas San Pellegrino, 1 804 M.F., en progression de 14 %.

# **Economie**

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

ENERGIE

a salar day

IRE.

٠ سڪته دريو

المجارة المحارية المحارضة

That the training of

Market and the second

And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s

Event Telephone

\*\*\*

Na. 1251.3

<u>æ</u> 4 . . .

**e** /

**10** 10 10

Service of the service of

¥1.

The service is

Branch Control

---=s + 0

. . . .

194

A 186

Renonçant au prix de 18 dollars par baril

# L'Arabie saoudite va laisser le marché fixer les cours du pétrole

A quelques jours de la conférence ordinaire de l'OPEP qui doit, à partir du 5 juin à Vienne, décider de la politique pétrolière – et des prix du hrat – pour le second semestre, l'Arabic sacudite à annoucé un l'Arabie saoudite a aimoncé un changement complet de stratégie.
Renouçant à l'objectif de 18 dollars par baril suivi depuis trois ans par le estré, le royaume estime que les producteurs doivent abandomer tout objectif chiffré de prix et se contenter de respecter un plafond de production étroit laissant le marché-fixer librement les cours.

« L'Arable saoudite ne considère plus 18 dollars comme un objectif , a déclaré le ministre saoudien du pétrole, M. Hisham Nazer, mardi 30 mai dans un entretien avec le New-York Times. « Nous pensons que le facteur-clé pour les prix (du brut) devrait être l'offre de pétrole de l'OPEP assortle d'un strict respect des quotas de production. » Cette politique, a ajouté le ministre, précisant que le royaume abandon-· L'Arabie saoudite ne considère

minimum de 15 dollars, donnera anz en « ouvrant les vannes ». pays membres « l'occasion de tirer

ble des pays du cartel, avait ans sa stratégie autour de la défense du prix moyen de 18 dollars, prix de consensus accepté tant par les producteurs que par les consommateurs, qui, bien que peu appliqué concrètement servait de référence à moyen terme à l'ensemble du secteur énergétique. Dens la pratique teur étergétique. Dans la pratique, ce prix était plutôt considéré comme un plafond : les producteurs du Golfe, Arabie saoudite en tête, soucieux d'éviter une hausse trop bru-tale qui réduirait à terme le marché du pétrole, s'appliquaient systémati-quement depais trois ans à stopper

naît aussi sa demande d'un prix toute envolée au-delà de 18 dollars

Au cours des dernières semaines, la reprise de la situation loraque les prix dépassent 18 dollars ».

Cette prise de position marque un changement majeur de la pointique saoudienne. En effet, depuis l'arrêt de la guerre des prix, en décembre 1986, le royanne, suivi par l'ensemble des pays du cartel, avait ané sa stratégie autour de la défense du An cours des dernières semain

L'annonce du changement de politique sacudienne constitue une-menace pour les producteurs et pour menace pour les producteurs et pour les consommateurs. L'Arabie saoudite, précisant qu'elle renonce également à la défense d'un prix-plancher de 15 dollars et qu'elle ne respectera la discipline que dans la mesure où les autres membres du cartal le feraient, laisse ouverte la possibilité d'une rechnte des cours. Mais en sens inverse, elle fait aussi clairement entendre qu'elle ne concern neut entendre qu'elle ne s'opposera plus à une hausse brutale des prix.

SOCIAL

#### Progrès de la CGT à EDF et à la RATP

Aux élections pour la désignation des représentants salariés aux conseils d'administration d'EDF et de Gaz de France, le mardi 30 mai, les listes CGT out à chaque fois gagné 3 points par rapport aux résul-tats de 1984. Dans le cas d'EDF, la CGT gagne 1 siège et en détient donc 4 avec 54,61 % des suffrages exprimés, contre 51,36 % aupara-

Sur un total de 150 234 inscrits, le nombre de votants et de suffrages exprimés est en recul de 3 points pour représenter, respectivement, 86,72 % et 84,80 % du corps électoral La CFDT rassemble 22,86 % des suffrages et conserve son unique siège tont en progressent de 2 points (20,84 %). Toutes les autres organisations syndicales perdent des voix. A commencer par Force ouvrière qui passe de 15,16 % à 12,97 % et perd son siège. L'UNCM-CGC, dans le collège cadres, totalise 6,48 % des suffrages contre 8,42 %

et conserve son siège. La CFTC, elle, recule de 4,22 % à 3,07 %.

A Gaz de France, la CGT a obtenu 55,95 % des suffrages mais la repartition des sièges est inchan-gée, 3 allant à la CGT, 1 à la CFDT, 1 à FO et 1 à l'UNCM-CGC.

A l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de la RATP, la liste CGT a gagné 11 points et 1 siège par rapport à 1984. Mais la participation au vote a baissé de 12 points en cinq ans pour tomber à 53 % sur 39 438 inscrits.

La CGT obtient 50,8 % des voix et 5 sièges avec le même nombre de voix. La CFDT se maintient avec 10,6 % des suffrages et 500 voix de moins, En revanche, PO perd 7 points, 2 600 voix et 1 siège pour recueillir 18,1 % des voix. La liste d'entente (autonomes, CFTC,CGC) recule de 4,2 points et rassemble 20,5 % des suffrages.

#### REPERES

#### Assurance-maladie

#### Légère reprise des dépenses

Après une petite décélération en mars, les dépenses d'essurance-malacie ont marqué une certaine recrise en avril (prévue capandant dans les demiers comptes du régime général et due notamment à l'augmentation du nombre de jours ouvrés). En rythme annuel, selon les statistiques de la Caisse nationale d'assurance-maladie des salariés, les déparses augmentalent de 7,9 % fin avril (5,1 % à prix constants) contre 7,6 % fin mers. On constants une accélération des honoraires médicaux (9,7 % au fieu de 9,5 %). Cette progression était dus aux actes techniques des spécialistes (+ 1,4 point); l'activité des spécialistes augmentait de 9.7 % contre 6.3 % en mars. Les honoraires dentaires augmentaient fortement aussi (+ 5,7 % contre + 4,3 % en mars). Les prescriptions aussi : + 16,2 % pour les médicaments fin avril contre + 15,3 % fin mars, + 14,9 % pour les actes d'auxiliaires médicaux contre 13,6 %, 14,3 % pour les analyses biologiques contre 13,6 % fin mars.

#### Energie Priorité

#### à l'environnement

Réunis le 30 mai à Paris, les vingtdeux ministres de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont, pour le première fois depuis la création de l'agence il y a quinze ans, mis l'accent sur les sens étroits existent entre l'énergie et la protection de

Préoccupés par le reprise de la consommation énergétique mon-

Le Monde PUBLICITÉ FINANCIÈRE

Renseignements: 45-55-91-82, pesic 4330

diale, qui peut à terme menacer la sécurité d'approvisionnement de l'Occident, les ministres, a souligné M. José Claudio Aranzadi, ministre espagnol de l'énergie, qui présidait K. Ont 11 que « l'environnement doit être intégré dans la politique énergétique » et décidé d'agir rapidement et concrètement afin de lutter, notamment, contre le risque de réchauffement climatique - dit « effet de serre ».

Les ministres ont préconisé un renforcement des recherches, la fixation de normes strictes d'émission, isation accrue du gaz — moins poliuant - et surtout un effort renouvelé pour améliorer le rendement énergétique et les économies d'énergie. « L'énergie la moins poiluante est calle qu'on ne consomme pas », a précisé le ministre espagnol.

#### **SNCF** Le dernier déficit

Avec un déficit de 563 millions de france en 1988, contre 993 millions de france en 1987, la SNCF se rapproche, lentament mais strement, de l'équilibre prévu pour l'exercice en cours par le contrat de plan. La résultat brut d'exploitation fait même apparaître un bénéfice de 9 milliards de france (7,6 milliards en 1987), ce mance (7,6 miliards en 1987), grâce à une excellente année tant pour le trafic voyageurs (54,3 milliards de voyageurs-kilomètre pour les grandes lignes, soit + 5,8 % que pour les marchandises (50,7 milliards tennen hillendes) liards tonnes-kilomètre, soit département. + 1,8 %).

#### Le conflit des employés nunicipaux d'Amiens en voie d'anaisement

VÉRONIQUE MAURUS.

**AMIENS** de notre correspondant

Le conflit qui opposait les employés municipaux d'Amiens au maire, M. Gilles de Robien (UDF-PR) sur le retour aux trente-neuf heures de travail hebdomadaire est apparemment terminé. Le syndicat FO, majoritaire, a décide dans l'après-midi du 30 mai de quitter l'intersyndicale pour négocier direc-tement avec le maire en acceptant le principe des tranto-neul heures. De son côté, la CFDT souhaite une concertation et un projet d'entre-

Un mouvement de reprise du tra-vail s'était dessiné le 30 mai au matin et confirmé dans la journée. Deux cents personnes seulement assistaient à l'assemblée générale de l'après-midi, qui n'a pas reconduit la grève. Ce dernier carré a considéré comme une trahison la décision de FO. Mais la CGT a bien été obligée de constater la démobilisation des troupes.

Le maire a remercié dans un communiqué les agents communaux qui n'ont pas cessé le travail et « la n'ont pas cessé le travail et « la population qui sait garder son calme et sa dignité, maigré les désavantages ressentis dans la vie quotidienne ». Il ajoute : « La concertation la plus large doit dégager les modalités d'application des trenteneuf heures et les mesures d'accompagnement nécessaires à l'amélioration des conditions de travail et de modernisation des services. » modernisation des services. >

# M, C.

#### L'Aérospatiale redéploie ses effectifs

La direction de l'Aérospatiale a présenté su comité central d'entre-prise le « plan d'adaption aux nou-velles technologies » qu'elle entend mettre en œuvre cette année.

An niveau global, ce plan se tra-duira par un millier d'embauches et duira par un millier d'embauches et l'angmentation de 32 600 à 32 700 des effectifs de l'Aérospatiale. Il suppose aussi 195 départs volontaires débonchant sur des créations d'entreprises et 555 départs en préretraite. 686 salariés recevront une formation et 1000 personnes seront appelées à changer soit d'établissement, soit d'ateliers au sein d'un même établissement.

• Tissus Roudière : grève de la filature. — Quatre cent cinquante selariés de la filature du groupe des Tissus Roudière, qui emploie deux mille vingt-sapt personnes, sont en grève depuis le début de la semaine, à Lavelanet (Ariège). Le secteur de la filature est le plus touché par le plan de restructuration de l'entreprise qui prévoit la suppression de sept cant quarante-cinq emplois et l'embauche de seize personnes. Le groupe Rou-dière est le premier employeur du

#### ÷ AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS -CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE

CAISSE NATIONALE DE L'ÉNERGIE Obligations 11,50 % mai et juillet 1985

Les intérêts courus du 3 juin 1988 au 2 juin 1989 seront payables, à partir du 3 juin 1989, à raison de 517,50 francs par titre de 5 000 francs, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 57,50 francs (montent brut : 575 francs).

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de 86,21 france auropele s'ajouteront les déax retenues de 1 % calculées sur l'intérêt britt au titre des contributions sociales, soit 11,50 france, faisant ressortir un net de 410 20 france. 419,79 francs. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'arti-

cle 125 A du code général des impôts. Ces titres ne sont pas crééa (article 94-2 de la loi du 30 décembre 1981) ; le montant des intérêts sera porté an crédit du compte du bénéficiaire chez l'intermé-

#### Tiers-monde

#### Le Mexique obtient un répit sur trois ans dn Club de Paris

Quatre jours après les Philip-pines, le Mexique a passé, à sou tour, mardi 30 mai, le cap des négociations de rééchelonnement de sa dette garantie auprès du Ciul de Puris. Les premiers avaient obtenu une consolidation de 1,9 milliard de dollars, le second de près de 2,5 milliards. Un cap essentiel pour ces deux pays considérés comme des tests pour la nouvelle stratégie internationale de réduction de la dette du tiers-monde.

Confortés par les crédits accordés per le FMI, un total de 1,7 milliard de dollars pour Manille, de 4,1 milliards pour Mexico, les gouverne-ments créanciers ont apporté, pour la première fois, leur pierre à ce nou-vel édifice. La balle se trouve désormais dans le camp des banques commerciales.

Délicates, les négociations avec le Mexique ont abouti dans la nuit du 30 au 31 mai. Comme pour les Philippines, les négociateurs pouvaient se présenter comme les « bons élèves » de l'assainissement grâce à une réelle diversification de leur économie, une libéralisation du commerce extérieur et, tout dernière ment, la mise au point d'un code plus favorable aux investisseurs

Forts de leurs propres faiblesses, ane dette extérieure comptant, avec 107 milliards de dollars, parmi les plus lourdes du tiers monde, et une importance stratégique rendant indispensable, aux yeux de Washington, une rapide sortie de crise financière, les Mexicains avaient placé la barre très haut. Ils ont aujourd'hui la satisfaction d'être les premiers à bénéficer d'un traitement du Club de Paris calqué sur les « facilités élargies » du FMI qui portent sur trois ans. Leurs créanciers publics out accepté d'étaler sur dix ans les remboursements qui devaient intervenir entre juin 1989 et juin 1992.

# TRANSPORTS

Les suites de l'accident d'Habsheim

#### Le commandant de bord suspecte le contenu des boîtes noires

A trois jours d'une confronta-tion organisée par le magistrat chargé de l'instruction du dossier sur la chute d'un Airbus A-320 r France à Ha Rhin), qui avait fait trois morts le 26 juin 1988, le commandant de bord de l'appareil, M. Michel Asseline, a choisi de répliquer aux accusations dont il est l'objet. Air France l'a licencié, en septembre dernier, et le ministre des transports a suspendu sa licence de pilote de ligne pendant huit ans, car les premiers éléments de l'enquête faisaient apparaître que l'équipage avait volé plus bas que prévu (10 mètres au lieu de 30 mètres), trop lentement (216 km, soit 5 km de plus seulement que la vitesse de décrochage) et qu'il avait remis les gaz trop tard pour éviter une forêt.

Dans le quotidien les Dernières Nouvelles d'Alsace, M. Asseline déclare : « Les fameux enregistrements sur les paramètres de vol, les boltes noires, ne sont pour moi qu'une vaste fumisterie (...). Premier point, ces enregistrements sont trop courts d'une dizaine de secondes, ce qui ne colle pas avec le timing de l'accident. D'autre part, la position géographique de l'appareil nous situe, pendant 1520 secondes, quelque part en Zambie (...) et quelques secondes après au-dessus d'Hab-sheim (...). La seule solution est que ces bandes aient été revues et corrigées.»

M. Claude Béchet, président de la commission d'enquête techni-que sur l'accident, a démenti ces allégations en soulignant qu'« il aurait fallu plusieurs mois pour trafiquer les boites noires, compte tenu de la masse de paramètres enregistres, et non les quelques jours qui ont précédé leur remise à la justice ». M. Béchet a rappelé que le bureau américain de sécurité (NTSB) a en accès à ces informations dans la semaine qui a suivi l'accident et qu'il n'a rien relevé d'anormal. • Qui peut croire qu'ils avaient intérêt à dissimuler un défaut sur un Airbus? - conclut M. Béchet.

#### TROISIÈMES CYCLES D'ÉTUDES URBAINES A L'UNIVERSITÉ DE PARIS X - NANTERRE

Année universitaire 1989-1990 DESS Aménagement et développement local (responsable : Guy Burgel) DEA Morphologie, stratifications sociales, production de l'espace (responsable : François Gresle)

Imeriptions pédagogiques : avant le 30 juin Demandes d'équivalences : avant le 2 juin UNIVERSITÉ DE PARIS X

200, que que de la République 92001 NANTERRE CEDEX. Départements de Géographie et de Sociologie. - Tél. : (1) 40-97-72-00

# AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### Banque de la Méditerranée-France,sa.

L'assemblée générale des action-naires réunie le 19 avril 1989 sous la présidence de M. Joseph Gholam a approuvé les comptes de l'exercice 1988.

1988.
Le total du bilan s'établit à 4,5 milliards de francs, en augmentation de 15 %.
L'exercice a été marqué par une progression de 20 % des dépêts clientèle, qui s'élèvent à 2,5 milliards de francs.
En outre, les dépôts fiduciaires atteignent 820 millions. Les prêts et avances à la clientèle totalisent 1,9 milliard de francs.

Le produit net bancaire s'élève à 100 millions de francs et le résultat brut

d'exploitation avant amortissements, provisions et résultats exceptionnels à 42 millions de francs.

En novembre 1988, le capital a 646 porté à 200 millions de francs dans le but de financer l'acquisition d'un établissement bancaire à Londres.

Le recentrage de l'activité, décidé il y a deux aux, a permis de développer les opérations sur la France qui atteignent 33 %; le Moyen-Orient 30 %; le solde étant réparti entre l'Europe occidentale, l'Amérique du Nord et l'Afrique.

Les résultats du premier trimestre 1989 confirment la poursuite du dévelopement et dépassent légèrement les prévisions établies.

#### CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE

Obligations Caissa nationale de l'énergie 3 % à intérêt complémentaire variable, remboursables avec prime (indemnimition Electricité de France-Caz de France)

Les intérêts courus du 1ª juin 1988 au 31 mai 1989 seront payables, à partir du 1ª juin 1989, contre détachement du coupon nº 41 ou estampillage du certificat nominatif à raison de :

110,55 F not par obligation de 100 F, après une retenue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 15,08 F (montant global : 125,63 F) ;

\$5,27 F net par demi-obligation de \$0 F, après une reteaue à la source donnant droit à un avoir fiscal de 7,54 F (montant global : 62,81 F) ;

11.05 F net par dixième d'obligation de 10 F, après une retenue à la source

domant droit à un evoir fiscal de 1,51 F (moatant global : 12,56 F).

Pour ces obligations, les personnes domiciliées en France ou dans les départements d'outre-mer n'ont pas droit à l'option pour le prélèvement d'impôt forfaitaire. A compter de la même date, les 324 773 titres de 100 F sortis au tirage du 24 avril 1989 et compris dans les séries de numéros 4.728.406 à 5.000.000 et 5.125.001 à 5.178.203 cesseront de porter intérêt et seront remboursables contre remise des tirres, coupon nº 42 au 1" juin 1990 attaché, à 3 550,15 F déduction faite de la retenue à la source de 12 % sur la prime de remboursament.

Les 17 630 titres de 50 F sortis du tirage du 24 avril 1989 et compris dans la série de numéros 5 000 001 à 5 124 365 et portant en plus de ces numéros la lettre X ou Y, cesseront de porter intérêt et seront remboursables contre remise des titres, coupon nº 42 au 1º jain 1990 attaché, à F 1.775,08 déduction faite de la retenue à la source de 12 % sur la prime de remboursement.

L'intérêt complémentaire et la prime de remboursement out été déterminés, en application de l'article 28 de la loi du 8 avril 1946 et des textes subséquents, d'après un prélèvement de 1 % sur les recettes d'exploitation de l'année 19887 d'un montant total de 1 656 771 227,97 F, soit :

1 331 388 478,38 F pour Electricité de France; 325 382 749,59 F pour Gaz de France.

Ci-après, sont rappelées les séries de numéros d'obligations sortis aux tirages

|                     | Numbros                      | Année de<br>remboursement<br>Obligations de 100 F | Prix de<br>remboursemen |
|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 1 3               | 21.655                       | 1961                                              | 229,14                  |
| 100.464             |                              |                                                   | 229,14                  |
| 111.984             |                              |                                                   | 3,566,32                |
| 517.833             |                              |                                                   | 352,50                  |
|                     |                              |                                                   | 247,85                  |
|                     |                              |                                                   | 219,74                  |
| 948.460 à 997.773 à |                              | 71.75                                             | 209.18                  |
| , ,,,,, -           |                              |                                                   | 219,74                  |
| 1.125.597           |                              |                                                   | 414,16                  |
| 1.480.165 à         |                              | 7 75 5 5                                          | 1.367,15                |
|                     |                              | 7 77 77                                           | 762,26                  |
| 2.200.027 à         |                              |                                                   | 1.164.57                |
| 2.697.733           |                              |                                                   | 509.89                  |
| 2.706.017 à         |                              | • ====                                            |                         |
| 2.909.005 à         |                              |                                                   | 1.164,57                |
| 3.150.209 à         |                              |                                                   | 3.752,45                |
| 3.367.844 à         |                              |                                                   | 905,44                  |
| 3.565.673 à         |                              |                                                   | 678,44                  |
| 3.775.225 à         |                              |                                                   | 905,44                  |
| 3.800.537 à         |                              |                                                   | 3.752,45                |
| 5.292.616 à         |                              |                                                   | 266,65                  |
| 5.535.044 à         |                              |                                                   | 700,09.د                |
| 5.669,775 à         | 5.692.882                    |                                                   | 3.700,09                |
| 5.692.883 à         |                              |                                                   | 314,94                  |
| 5.833.940 à         |                              |                                                   | 283,17                  |
| 6.150.001 à         |                              |                                                   | 3.700,09                |
| 6.309.967 à         |                              |                                                   | 297,52                  |
| 6.467.247 à         | 6.540.453                    |                                                   | 3.700,09                |
| 6.540.454 à         | 6.671.040                    | . 1985                                            | 3.391,16                |
| 6.671.041 à         | 6.895.191                    |                                                   | 3.012,82                |
| 6.895.192 à         | 7.061.018                    | . 1985                                            | 3.391,16                |
| 7.061.019 à         | 7.110.383                    | . 1987                                            | 3.700,09                |
| 7.116.643           | 7.215.645                    | . 1981                                            | 1.771,59                |
| 7.332.315 A         | 7.438.451                    | . 1981                                            | 1.771,59                |
| 7.438.452 à         | 7.637.602                    | . 1974                                            | 565,62                  |
| 7.637.603           |                              |                                                   | 1.771,59                |
| 7.720.891 à         |                              |                                                   | 2.532,54                |
| 7.883.361 à         |                              |                                                   | 2.532,54                |
| 8.065.254 à         |                              |                                                   | 335,35                  |
| 8.232.040 à         |                              |                                                   | 2.532,54                |
| 8.371.082 à         |                              |                                                   | 2.532.54                |
| 8.474.973 à         |                              |                                                   | 458,55                  |
| 8.755.006 à         |                              |                                                   | 380,25                  |
| 9.007.685 à         |                              |                                                   | 2.922,11                |
| 9.300.611           | ·                            |                                                   | 2.155,29                |
| 9.366.497           |                              |                                                   | 236,97                  |
| 9.565.588 à         |                              | 75.72                                             | 236,97                  |
| 9.631.091 à         |                              |                                                   | 229,14                  |
| 9.734.000 à         |                              | 71.11                                             | 236,97                  |
| 9.734.045           |                              | 7117                                              | 2.155.29                |
| 9.942.629 à         |                              |                                                   | 3.566,32                |
|                     | erteinte par la prescription |                                                   |                         |

Série atteinte par la prescription à compter du 01-06-89

| Dixième d'obligation de 16 F<br>(portant l'une des lettres, A, B, C, D, E, F, G, H, J ou K) |   |                                     |                      |                          |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|--|--|--|
| 6.190                                                                                       | à | 6.016.189<br>6.095.868<br>6.123.899 | 1965<br>1967<br>1987 | 28;32<br>31,50<br>370,02 |  |  |  |

Le montant de la retenue à la source restituable aux porteurs résidant hors de France ou des départements d'outre-mer et bénéficiant de conventions internatio-nales contre les doubles impositions s'élève à :

sur le coupon s' 41, 15,0743 F par obligation de 100 F nominal,

7,5372 F par demi-obligation de 50 F nominal. 1,5074 F per dixième d'obligation de 10 F nominal;

sur la prime de remboursement (titres désignés par le tirage au sort du 24 avril 1989).

470,4744 F per obligation de 100 F nominal.

235,2372 F par obligation de 50 F nominal.

Le paiement des coupons et le remboursement des titres sont effectués chez tout intermédiaire habilité.



# Marchés financiers

#### Selon une étude de l'AFSB

#### Un ordre en Bourse coûte en moyenne 224 F

Le coût moyen d'une transaction à la traitement est seus Bourse de Paris est de 224 F, et ceci dans toutes les s quel que soit le montant de l'ordre. Toutefois selon les Sociétés de Bourse, conteros seson les Societés de Bourse, ce coût peut varier entre 107 F et 401 F. Telles sont les principales conclusions qui resortent d'une étude réalisée par l'Association française des sociétés de Bourse (l'organisation patronale de la place), amprès d'une douzaine de ses membres, présentées mardi 30 mai à la

Cette analyse intervient pen avant la libéralisation des courtages. Dès le le juillet prochain, chaque société sera libre de fixer elle-même les tarifs qu'elle propose à ses clients pour l'achat ou la vente de valeurs mobilières (actions et obligations). L'étude de l'AFSB décompose ce prix moyen d'une tran-saction (224 F en 1988) en deux parties : un coût de traitement et un ensemble incluant toutes les autres charges, notamment les dépenses de promotion commerciale. Si le coût du

dans trunes les sociétés de Bourse (antour de 90 F), en revanche, les «autres coûts» varient fortement autour de 134 F (entre 54 F et 298 F).

L'approche de l'échéance du 1 juil-let soulève de vives inquiétudes chez les let soulève de vives inquiétudes chez les petits actionnaires tant sur le relèvement des prix que sur leur propre sort. Jusqu'à présent, pour un chent particulier, les frais de courtage représentaient 0,65% du montant de la transaction avec un minimum de 10 F pour les pretire codes 1 ½ PSE petits ordres. L'AFSB, par la voix de son président, M. Pierre Lacarrière, recommande à ses membres de ne pas e veuve de Carpentras ».

D. G.

#### La Commerzhank prend une participation chez un assureur allemand

La Commerzbank, troisième banque ouest-ellemande, prend une par-ticipation dans DBV + Partner Vercicipation dans DBV + Partner Ver-sicherung, premier assureur public en RFA et l'une des dix principales compagnies du pays (environ 6,3 milhards de francs de primes en 1988). La banque prend dans un premier temps 50 % dans les filiales de droit privé de DBV, pour un mon-tant estimé à environ 150 millions de DM (environ 510 millions de francs). Dans un deuxième temps, elle devrait prendre une participa-tion, qui pourrait atteindre 750 mil-lions de DM, dans la maison mère qui doit être privatisée. La banque est d'ailleurs le chef de file du consortium chargé de cette privati-

commun leurs réseaux de vente mais ne seront pas liés par un contrat d'exclusivité, a précisé M. Walter Seipp, président du directoire de la

## Pour la première fois

## La Compagnie générale maritime et financière a dégagé des bénéfices en 1988

La Compagnie générale maritime et financière (CGMF) qui est le holding public détenant notamment le capital de la Compagnie générale maritime (CGM), premier armateur français, a dégagé, em 1988, un bépéfice net consolidé de 94 millions de frança (nayt du groupe) contre de francs (part du groupe) contre un déficit de 228 millions en 1987. C'est la première fois que ce groupe maritime public est bénéficiaire.

Pour la branche maritime proprement dite, les résultats, eux aussi, se sont améliorés puisque l'excédent brut d'exploitation a atteint 691 millions en accroissement de 205 mil-lions par rapport à 1987.

La CGM a, d'autre part, confirmé qu'elle venait de passer commande aux chantiers sudporte-conteneurs.

#### – AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE

SOCIETE ANONYME DE GESTION ET DE CONTROLE DE PARTICIPATIONS Obligationa 1981 à taux variable

Obligations 1961 a teux variance
(application du taux minimum prévu au contrat).
Les intérêts course du 25 mai 1988 au 24 mai 1989 seront payables, à partir du
25 mai 1989, à raison de 495 F par titre de 5 000 F, contre détachement du coupon nº 8 ou estampillage du certificat nominatif, après une retenue à la source de droit à un aveir fiscal de 55 F (montant brut : 550 F).

En cas d'option pour le prélèvement forfaizaire, le complément libératoire sera de 82,46, F auquel s'ajonteront les deux retenues de 1 % calculées sur l'intérêt brut, au titre des contributions sociales, soit 11 F, faisant ressortir un net de 401,34 F. Ces reternes ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

Ces titres ont été dématérialisés (article 94, alinéa II loi du 30 décembre 1981 et décret nº 83-359 du 2 mai 1983), le montant des intérêts sera p compte du bénéficiaire chez l'intermédiaire habilité choisi par lui. SOCIETE ANONYME DE GESTION

ET DE CONTROLE DE PARTICIPATIONS Obligations 1983 à taux variable, soit 9 % pour 1989 (application du taux minimum prévu au contrat).

Les intérès courus du 6 juin 1988 az 5 juin 1989 seront payables, à partir du 6 juin 1989, à raison de 405 F par titre de 5 000 F, contre détachement du coupon r 6 ou estampillage du certificat nominatif, après une retenue à la source domant droit à un avoir fiscal de 45 F (montant brut : 450 F).

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, le complément libératoire sera de 67,47 F, auquel s'ajouteront les deux retenues de 1 % calculées sur l'intérêt brut, au titre des contributions sociales, soit 9 F, faisant ressortir un net de 328,53 F. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code

#### SOCIETE ANONYME DE GESTION ET DE CONTROLE DE PARTICIPATIONS

Obligations 14,80 % 1983.

Les intérêts courus du 6 juin 1988 su 5 juin 1989 seront payables, à partir du 6 juin 1989, à raison de 666 F par titre de 5 000 F, contre détachement du coupon n° 6 ou estampillage du certificat nominatif, après une retenue à la source domant droit à un avoir fiscal de 74 F (momant brut : 740 F).

En cas d'option pour le prélèvement fortificaire, le complément libératoire sera de 110,95 F, auquet s'ajouteront les deux retenues de 1 % calculées sur l'intérêt brut, au titre des contributions sociales, soit 14,80 F, faisant ressortir un net de 540,25 F. Ces retenues ne concernent pas les personnes vinées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

Ces titres ont été dématérialisés (article 94, alinéa II - loi du 30 décembre 1981 et décret nº 83-359 du 2 mai 1983), le montant des intérêts sera porté su crédit du compte du bénéficiaire chez l'intermédiaire habilité choisi par lui.

#### CAISSE NATIONALE DE L'ENERGIE

#### SOCIETE ANONYME DE GESTION ET DE CONTROLE DE PARTICIPATION

Obligations à taux variable décembre 1988 (tranche A). Les intérêts courus du 15 mars 1988 au 14 juin 1989 seront payables, à partir du 15 juin 1989, à raison de 226,12 F par titre de 10 000 F. En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire de 25 % sera de 56,53 F, auquel s'ajouterout les doux retemes de 1 % calculées sur l'intérêt brut, au titre des contributions sociales, soit 4,52 F, faisant ressortir un net de 165,07 F. Ces retemes ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code

#### SOCIETE ANONYME DE GESTION

ET DE CONTROLE DE PARTICIPATION

Obligations à taux variable décembre 1988 (tranche 8).

Les intérêts courus du 15 mars 1988 au 14 juin 1989 seront payables, à partir du 15 juin 1989, à raison de 113,06 F par titre de 5 000 F.

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire de 25 % seta de 28,26 F, auquel s'ajouteront les deux retemues de 1 % calculées sur l'intérêt brut, au titre des contributions sociales, soit 2,26 F, faisant ressouir un net de 82,54 F. Ces retenues ne concernent pas les personnes visées en III de l'article 125 À du Code général des impôts.

#### SOCIETE ANONYME DE GESTION ET DE CONTROLE DE PARTICIPATION

Obligations à taux variable jarvier 1989.

Les intérêts courus du 15 mars 1988 au 14 juin 1989 acrost payables, à partir du 15 juin 1989, à raison de 224,86 F par titre de 10 000 F.

En cas d'option pour le prélèvement forfaitaire, l'impôt libératoire de 25 % sera de 56,21 F, anquel s'ajouterout les deux retenues de 1 % calculées sur l'imfert brut, au titre des contributions sociales, soit 4,48 F, faisant ressortir un net de 164,17 F. Ces retannes ne concernent pas les personnes visées au III de l'article 125 A du Code général des impôts.

Ces titres ne sont pas créés (article 94-2 de la loi du 30 décembre 1981), le mon-tant des intérêts sera porté au crédit du compte du bénéficiaire chez l'intermédiaire habilité choisi par lui.

#### NEW-YORK, 30 mai 4 Baisse

# Wall Street a rowert ses portes mardi, après le long week-end du «Memorial Day», pour y accueillir la baisse. Le marché n'avait pour-née. L'indice des industrielles, lui, avait réussi à refranchir la barre des 2500 points. Mais, sur des ventes bénéficiaires, il làchait prise, pour s'écablir à la ciôture à 2475,55 (-18,22 points).

(- 10,22 punns).

Le bilan de la journée a été comparable à ce résultat. Sur 1978 valeurs traitées, 918 se sont repliées, 579 cmt mosté et 481 n'out pas varié.

la Banque du Japon de relever le taux de Pescompte a rafrafchi l'atmosphère. Cette mesure était attendre. Mais elle a néaumoins relancé les craintes inflationnistes.

relancé les craintes inflationnistes.

D'après les analystes, les opérateurs lorgneut maintenant du côté de l'Allemagne fédérale pour voir a une décision analogue y sera prise. Une certaine confusion a régné autour du «Big Board» où des rumeurs, seion lesquelles la FED pourrait desserrer un peu sa politique monétaire, faisaient l'objet de nombreuses conversations.

L'activité s'est un peu accrue

L'activité s'est un peu accrue avec 151,8 millions de titres échangés contre 143,1 millions ven-dredi.

| VALEURS                                        | Cours de<br>28 sept | Coursi da<br>30 mai |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Alcon                                          | 85.7/8              | 66 1/4              |
| Alcon<br>A.T.T.                                | 353/4               | 36 5/8              |
| Boeing                                         | <b>30 1/9</b>       | 81<br>35 1/4        |
| Chese Manhattus Back<br>Du Post de Hemous      | 111 1/2             | 110 5/8             |
| Eastrone Kodak                                 | 45 3/4              | 45 1/8              |
| Econ                                           | 437/8               | 43                  |
| Cord                                           | 48 1/8              | 48 1/2              |
| General Becario                                | 643/8               | 54.1/4 I            |
| General Electric General Motors Goodyser LR.M. | 403/8<br>543/8      | 403/8<br>531/2      |
| i B M                                          | 109 1/2             | 108 1/4             |
| LT.T.                                          | 59 5/8              | 80 "                |
| Mobil (II                                      | 52 1/8              | 61 1/4              |
| Play                                           | 61 1/4<br>39 7/8    | 61                  |
| Schiedunger                                    | 397/8               | 39 1/2              |
| UAL Corp. or Allacia                           | 第 3/8<br>128        | 51 1/2<br>123 1/2   |
| Ueion Cadride                                  | 27 3/8              | 27 3/8              |
| usx                                            | 343/4               | 34 1/2              |
| Westinghouse                                   | 613/4               | 613/4               |
| Xerox Corp.                                    | 66                  | 64 1/8              |

#### LONDRES, 30 mai ↓ Baisse sensible

Après un long week-end, la Bourse syant été fermée inndi en raison du «Spring Holliday», la première séance de la semaine a été première séance de la semaine a été marquée par la baisse. Mardi l'indice Footsie a perdu 10,3 points revenant à 2 130 points (~0,5 %). L'ambiance a été calme avec 458 millions de titres traités. Le nouvel affaiblissement de la livre a inquiété les investisseurs et ravivé les craintes d'un nouveau relèvement des taux d'intérêt britamiques, malgré celui d'un point la semaine despière.

De nombreux secteurs se sont

De nombreux secteurs se sont inscrits en baisse, notamment les industrielles (CKN, Lucas), les alimentaires (Cadhury, United Biscuit) et la construction (Taylor cuit) et la constraction (Taylor Woodrow, Tarmao). Parmi les valours bancaires, Midland a soutfert de l'agitation sociale et de l'aggravation de la situation économique en Argentine. Les titres pétroliers ont été irréguliers (Burmah Oil, Lasmo) de même que les électroniques (Cable and Wireless et STC).

et STC).

Tout comme à Paris, Eurotumel a poursuivi sur sa lancée de la semaine dernière sous l'effet d'une forte demande. La firme Gateway a progressé après l'amélioration à 1,87 milliard de livres (19 milliards de francs) de l'OPA du consortium lancelles.

# PARIS, 31 mai

tive, la Bourse de Paris a pris mercredi une mine rentrognée. Dire qu'elle était franchement mel disposée serait menfranchement mai disposée serait men-tr. L'effort pour ne pes trop persitre de maussise humeur a été sensible. Cette journée avait mai commencé. Dès 10 heurs du unstin, le marché léchait du lest (- 0,53%). Pendant. l'hours suivante, le mouvement de baises s'accentuait (- 0,7%). Singulièrement, la résistance donna l'impression de s'organiser. Vers 12 h 30, l'indicateur instantané 12 f 30, l'imposteur instancie n'accusalt plus qu'un retard de 0,33%. Dans l'après-midi, il s'éta-blissait à 0,24% seulement en des-sous de son nivesu précédant.

Maussade est le qualificatif qui convient. Le Sourse le serait à moins. Bien que la hausse des prix de détail pour avril se situe dans le fourchette besse (+ 0,8 % au lieu de 0,7 %), in poussée inflistionniets n'en est pes moins évidente, dont l'OCDE fait état en perient d'une moyenne annuelle de 5,5 % pour l'Europe et de 5 % pour les Etste-Unis.

verue du front commerciel, avec une aggrevation du déficit, pour avril (3.79 millierds de france, contre 280 millions pour mars), surtout dil, il est vrai, à l'augmentation de l'enchéoccesionnée per la hausse du doller. Est-ca l'explication de la résistance manifestée per la Bourse après une première réaction régative ? Les pro-fessionnels ne seveient trop que d're, surtout après la belese de Well Street. « Tout s'affioche », se borns Regardaz la pendele. Elle a cinq minutes de retard. On n'a jameis ve minutes de retard. On n'e jamais vu ça. Personne ne la remet à l'heure, » fabriquée par M. Lapeute file, horioger du roi, et installée pour l'imauguration du palais Brongniert, en 1828. En attendent, pour l'Instant, la Banque de France n'e pes touché à ses taux.

#### **TOKY**0, 31 mai **1** Légère reprise

Après une journée de beisse, une légère reprise s'est produite mercredi au Kabuto-Cho. Amorcé dès l'ouveran anotation of the property of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

(+ 0,50 %) à al caoquite.

«Les incertitudes concernant le teace de l'escompte sont levées » s'est bougé à dire pout tout commentaire M. Craig Chudler, spécialiste chez Smith New Crart

Les investiments ont, semble t-il, été satisfinits de la décision de la Banque du Japon de dureir se politique monétime. Par prudence, ils attendent de voir quel sen l'impact sur le yen. L'activité en témoigne, qui est restée assez faible avec moins de 300 millions de titres échangés contre 650 millions la veille. Hausse des valeurs benesires, des pharmaceutiques, des mécaniques, et de certains titres liés à la hauste techno-

| kaf 827 945 idigastone 1840 1850 nace 1770 1810 aj Bank 3540 3560 seria filotore 2000 2010 havelakita Bacatic 2420 2490 filosobishi Huany 1850 1150 nayCorp. 7400 7700 nyota Mictore 2880 2730 | VALRUES                  | Cours du<br>30 mais                       | Cours du<br>31 mai                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                | ij Bank<br>Sprin Mickey, | 1 640<br>1 770<br>3 640<br>2 000<br>2 420 | 1850<br>1850<br>3 590<br>2 010<br>2 490<br>1 150<br>7 700 |

#### FAITS ET RÉSULTATS

• Continental prépare son introduction à Wall Street. — Continental AG, quarième productour mondial de passumatiques, va effectuer un premier pas en vue d'une introduction à Wall Street, par le biais d'une émission d'ADR (American Deposit Receipts), des certificats de dépôt négociables sur le marché new-portais.

Ancane société onest-allemande n'est actuellement cotée à Wall Street, en raison des exigences posées par la Commission des opérations de Bourse américaine (SEC, Security and Exchange Commission) à leur introduction.

La SEC réclame par exemple la publication de bians trimestriels, obligation à laquelle peu de firmes ouest-allemandes sont prêtes à se pièer.

Cominental, depuis le rachat de General Tire, réalise un tiers de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis. Elle sera la deuxième firme cuest-allemande, après Volkswagen, à recourir aux ADR pour tourner cet obstocle.

e Hames de 26,3 % des béné-ficies de firmes cotées au Japen. — Les sociétés japonaises cotées à la Bourse de Tokyo ont emegistré une lausse moyenne de leurs bénéfices d'exploitation de 26,3 % au cours de l'année achevée is 31 mars, a ammes vendredi 26 mai l'un des principaux instituts de recherche du pays.

pays.

Les bénéfices avant impôts combinés out progressé de 26,3 % par rapport à l'amnée paécédente tandis que les ventes out augmenté de 8,1 %, a ajouté l'institut privé Watn.

Les résultats de Wako concer-ent quatre cent quatre-vingt donze ocifiés cotées en Bourse mais ne

financières.

O Aven n'est tenjours pas à vendre.

Le fabricant sméricain de cométiques Aven Products a fait savoir à son rival Mary Kay que la compagne n'était toujours pas à vendre, et ne voyait aucun bénéfice à tirer d'une fasion des deux avenues.

groupes.

Avon répondait ainsi à une lettre rendue publique la semaine dermière par Mary Kay dans laquelle, à son tour, ce groupe exprimait son intérêt pour Avon, sans toutefois faire une offre précise.

Avon avait déjà refusé la semaine précédente une offre d'Annway, qui proposait 2,1 milliands de dollars, soit 39 dollars par action.

Après la publication de la réponse d'Avon, l'action de ce groupe a perdu 1,125 dollar à Wall Street, pour coter 35,625 dollars.

Valéo: humse de 13 % de chiffre d'affaires au premier

Street, pour cours 35,625 contant.

• Valéo : hansee de 13 % de chiffre d'affaires au premier semestre. — Valéo (équipement antomobile) prévoit an chiffre d'affaires en isause de 13 % pour le premier semestre 1989 par rapport à la même période en 1988 et dépassant le cap de 10 millierds de francs, a annoncé son président, M. Notil Goutard, à l'occasion d'une sesemblée générale ordinaire. En 1988, Valéo, avec un chiffre d'affaires de 16,5 milliards de francs (+ 33 % par rapport à 1987), avait doublé son bénéfice net consolidé avec 890 millions de francs (+ 102 %).

Parmi les objectifs de l'entreprise en 1989, Notil Goutard a en particulier rappelé l'achèvement de l'usine de démarreurs de L'Isle d'Abeau, des deux usines espagnoles de Martos (projecteurs de leux) et de Martorelles (moteurs) et de l'usine and-coréenne de Pycong-Hwa (friction de freins).

| Second marché (Mester)    |                |        |                       |                  |                        |  |  |
|---------------------------|----------------|--------|-----------------------|------------------|------------------------|--|--|
| VALEURS                   | Cours<br>proc. | During | VALEURS               | Cours.<br>prife. | Denlig<br>cours        |  |  |
| Amerik & Associis         |                | 402    | Le gel livre for mois |                  | 336                    |  |  |
| Agrical                   |                | 264    | oca investigacement   |                  | 256                    |  |  |
| BAC                       | . 224          | 278    | Locasic :             | ****             | 178                    |  |  |
| B. Donachy & Amoc         |                | 600    | Menters Mailer        |                  | 255                    |  |  |
| BICK                      |                | 565    | Milerologie Internat  | ****             | <b>1922</b>            |  |  |
| BUP                       |                | 761    | Mitrosenica           |                  |                        |  |  |
| Bases                     |                | 520    | Miscognyica (bore)    | 21 20            | 21                     |  |  |
| Ballaré Technologies      |                | 943    | MMSM                  |                  | <b>192</b>             |  |  |
| Brient (Lyce)             |                | 260.60 | Molex                 |                  | 20518                  |  |  |
| Capies op Phone           |                | 1931   | Heade Dalmes          |                  | 1000                   |  |  |
| Calbarron                 |                | £96    | Officeti Lagaber      | 186              | <b>24</b>              |  |  |
| Card                      |                | 842    |                       | • • • • •        | 405                    |  |  |
| CALOR (CCI) .             |                | 550    | Finest                | 500              | 495 .                  |  |  |
| CATC                      |                | 172.90 | PFASA                 | ****             | 493                    |  |  |
| CDME                      | • •            | 1666   | Presbourg (Cla & Fiel |                  | 9850                   |  |  |
| C.Espip. Bect             |                | \$72   | Présence Assurance    | 510              | <b>~201</b> - 1        |  |  |
| CEGID                     |                | \$30 · | Publicat Plipacchi    |                  | 622, -                 |  |  |
| CEGEP                     |                | 295    | Rest                  |                  | ** <b>634</b> '. ~ · . |  |  |
| CEP. Companication        |                | 2080   | 1 Ricer & Associáts   |                  | 30480.                 |  |  |
| Courts d'Unigny           |                | 815    | Sa-Gobain Embaliana   |                  | 196E.                  |  |  |
| CHUN                      |                | 805    | St-Honoré Mariacon    |                  | 225                    |  |  |
| Codetour                  |                | 251    | SCGPM                 |                  | 499.90                 |  |  |
| Concept                   | 340            | 340    | Sagle                 | 436              | 43150                  |  |  |
| Combine                   | 4              | 264    | Selection last (Lyon) | 108.30           | 10830                  |  |  |
| Creates                   |                | 440    | SEP                   |                  | 365                    |  |  |
| Delet                     |                | 1966   | SEFR                  |                  | 1585                   |  |  |
| Despise                   | · · · · · ·    | 1450   | Sale                  | 480              | 455                    |  |  |
| December                  | J              | 1190   | SILTGOOD              |                  | 320                    |  |  |
| Condo                     |                |        | Societory             | 775.             | 780                    |  |  |
| Dollate                   |                | 200    | Supple                | 770              | 24E 10                 |  |  |
| Editions Bulland          |                | 102    | Theurador Hald, Rycel |                  | 230 50                 |  |  |
| Byothe lavariation        |                | 19     |                       | 479              |                        |  |  |
| Finder                    |                | 220 .  | IF1                   | *44              | 40                     |  |  |
| Gentar                    |                | 440    | United                |                  | 214                    |  |  |
| Gr. Francisc Fr. (G.F.F.) | .]             | 230    | Union Finance de Fr   | 545              | 536                    |  |  |
| Guite                     | <i>t</i>       | 672    | Water                 |                  | 215                    |  |  |
| ICC                       | 1              | 250    | }                     | <u>··</u>        |                        |  |  |
| ide                       |                | 280    | II LA BOURSE          | SUR I            |                        |  |  |
|                           | 182            | 1 153  |                       |                  |                        |  |  |
| IGF                       | J              | 28 30  |                       | TAP              | F7                     |  |  |
| 112                       |                | 200    |                       | 4                | 1                      |  |  |
| الساقية                   | ł              | 1 475  |                       |                  | mente i                |  |  |

#### Marché des options négociables le 30 mai 1989

| Nombre de contra | b: 11 337.         |             |         | <u> </u>        | <u></u>  |
|------------------|--------------------|-------------|---------|-----------------|----------|
|                  | PRIX               | OPTIONS     | D'ACHAT | OPTIONS DE VENT |          |
| VALEURS          | LETV               | Jain        | Sept.   | Juja            | Sept     |
|                  | anders             | dernier     | decoler | deciser         | Coconier |
| Accer            | - 680              | 19,20       | 28      | .:. <b></b>     |          |
| CGE              | · • · <b>400</b> · | 33          | 42      | 1               | • •      |
| EX-Aquitaine     | 446                | <b>1 63</b> | 65      | · "=            | 5        |
| Emotioned SA-PLC | 110                | 17          | 22      | 1,30            | 3,80     |
| Laforge Copple   | 1550               | 42,50       | 88      | 33              | 79       |
| Michelle         | 122                | <b>19</b>   | -       | . 1             | -        |
| Mil              | 1.550 .            | · · · · 6   | - 35    | 164             | <u>.</u> |
| Period           | 496                | 16.58       | 32      | -               | 17 表现    |
| Pengest          | 1 550              | 144         | -       | •               | 34       |
| Seint-Golein     | 600                | ( 18 °'     | 33 `    | 13 -            |          |
| Seciété générale | 496                | 9 1-        |         | 13              |          |
| Thomson-CSF      | 200                | 26,50       | 31      | 0,55            | 5        |

#### MATIF

| Nombre de contrat   | s : 34 821.      |              |              |                  |
|---------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| COURS               |                  | ÉCHÉ         | ANCES        | 1X               |
|                     | Juin 89          | Sep          | t. 89        | Déc. 89          |
| Demier<br>Précédent | 106,40<br>106,42 |              | 6,30<br>6,32 | 105,94<br>106,02 |
| · · · · · · ·       | Option           | s sur notion | nel ,        |                  |
| PRIX D'EXERCICE     | OPTION           | S D'ACHAT    | OPTIONS      | DE VENTE         |
|                     | Sept. 89         | Déc. 89      | - Scot. 29   | Déc. 89.         |
| 106                 | 1,24             |              | 0,94         |                  |

#### **INDICES**

# CHANGES

L'intervention concertée des ban Ques centrales enropéenses sur les insrchés des changes le mardi 30 mai sinsi que d'importantes prises de bénéfices sont parvennes à provoquer une légère décrae du dollar. Celui-ci s'échangeait à 6,75 P envison dans la matinée du 31 mai, contre 6,8015 F la veille à la cotation officielle. Les opérateurs atra-

FRANCFORT 30 mm 31 mm MARCHÉ MONÉTAIRE

(effets privés)

#### PARIS (RISEE, base 100: 30-12-88)

# Dollar: 6,74 F 4

tion officielle. Les opérateurs atten-dent de savoir si la Bundesbank vi décider, au tenne de sa réunion de le join, de relever ses teux direc-

Dollar (en DM) . 2,0095 1,9918 TOKYO 30 mai 31 mai Dollar (ca yeas) . 143,10 142,70

Paris (30 mai). \$3/487/85 New-York (31 mai). 93/45

#### 29 mai 30 mai(\*) Valents françaises . 113,4 Valeurs étempères 113,2

(SBE, base 100: 31-12-81) Indice général CAC . 477.9 477,3 (SBF, base 1000: 31-12-87) Indice CAC 40 . . 1729.81 1722.81 (ONOF, base 100: 31-12-81) Indice OMF 50 .. 493.99 45452 NEW-YORK (Indice Dow Jones)

**BOURSES** 

Industrielles .... des 2475,55 LONDRES (indice « Financial Times ») Industrielles .... des 17653 172,6 85,88

30 mai 31 mai Nikker Dowless .... 34 676,89 Indice général ... 2 522,59 (\*) Indice produites. 34 244,75 2 537,14

## LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

|                             | COURS                                                      |                                                            | UN MOLS       | DE                                                   | DC MORE                        | <b>\$</b> \$X                    | MORE                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
|                             | + im                                                       | + heat                                                     | Rep. + ou dép | - Rep. 1                                             | ou dép. –                      | Step. + c                        | u dip.                  |
| S EU.<br>Scan.<br>Yea (100) | 6,7425<br>5,5792<br>4,7216                                 | 6,7475<br>5,5888<br>4,7285                                 |               | 00 - 90<br>07 - 350<br>12 + 290                      | - A                            | - 150                            | - 70<br>- 702           |
|                             | 3,3861<br>3,8628<br>16,1729<br>3,8929<br>4,6726<br>10,5958 | 3,3899<br>3,4656<br>16,1927<br>3,4960<br>4,6793<br>16,6164 | + 42 +        | 78 + 88<br>15 + 67<br>16 + 36<br>12 + 31<br>15 - 267 | + 112<br>+ 85<br>+ 187<br>+ 34 | + 250<br>+ 196<br>+ 194<br>+ 200 | + 309<br>+ 239<br>+ 573 |
| ·                           |                                                            |                                                            |               |                                                      |                                |                                  |                         |

#### TAUX DES EUROMONNAJES

| i | SE-0      | 9 1/2 | 9 3/4   | 9 9/16            | 9 11/16 9 | 1/2 9 5/8<br>1/16 7 3/16           | 9 5/16 - 9 | 7/16  |
|---|-----------|-------|---------|-------------------|-----------|------------------------------------|------------|-------|
| ı | DM        | 6 3/8 | 6 5/8   | 6 7/8             | 7 17      | 1/16 7 3/16                        | 7 7/16 7   | 3/16  |
| i | Rom       | 6 7/8 | 7 1/2 ( | 7 1/16            | 7. SMA 7  | 3/K 7·1/2                          | 17 KM - 7  | 374   |
| 1 | E1.(100)  | 7 1/2 | 8       | 8 3/8             | 2 5/2 2   | 1/2 1.3/4                          | 8 5/8 : 9  | -, -  |
| ł | FS. (100) | 8 1/4 | 8 1/2   | 8 3/16            | 2 5/16 2  | 1/16 8 3/16                        | 7 3/4 7    | 7/2   |
| 1 | L(1 000)  | 111   | 12      | 12 1              | 2 1/2 12  | 1/2 1 3/4<br>1/16 1 3/16<br>12 1/2 | 11 7/2 12  | 174   |
| 1 | £         |       | 14 ·    | 14 1/8 1          | 4 1/4 14  | 3/16 14 5/16                       | 14 3/16 14 | .5/16 |
| 1 | F. Errey. |       | 2 7/2   | 14 1/8 1<br>8 3/4 | 2 7/2 2   | 7/2 9                              | 9          | 1/8   |
|   |           |       |         |                   |           |                                    |            |       |

Ces cours pratiqués sur le marché interbancaire des devises nous sout indiqués en



# Marchés financiers

| BOURSE DU 31 MAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                  |                                                        |                                                                                         |                                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                         |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Course VALEURS Cours Pennier Denier %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              | Rè                                | glemen                                                                           | t mens                                                 | uel                                                                                     |                                                                              |                                                                                    | Compo                                                       | VALEUR                                                  | IS Cours Premier Denter % cours + -                                                                                                                 |
| 3886 CAE 35 ± .3800 2880 3827 + 889<br>9033 B.B.P.T.P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Compas-<br>INSON VALEURS                                                                                   | Cours Pression Detain % pelofel.                                                                                                                                                                                             | Compan-                           | VALEURS Course précéd.                                                           | Premier Dennier cours                                  | % Compen-                                                                               |                                                                              | color Demier                                                                       | % 71<br>240<br>+ - 87                                       | Echo Bay Mil                                            | waa   90,50  90,10¦ 90,10 ]−0,44 ]                                                                                                                  |
| 1700 Financi T.P 1719 1710 1710 1804 1800 1800 1800 1800 1800 1800 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 560 Cranet +                                                                                               | 1157 1170 1161 + 0.3<br>557 554 524 + 4.8<br>587 560 558 - 15                                                                                                                                                                | 5 1470                            | Lab. Bellon # 2097<br>Laterge-Copple 1544<br>Labor # 1390                        | 2091 2088<br>1530 1537<br>1380 1348                    | - 045 1310 SH                                                                           | Louis ★ 1348   13                                                            | 69   1340   ·                                                                      | + 033 1730<br>- 059 1060<br>+ 083 60                        | Orescher Bar<br>Oristomein C                            | 4 1048 1055 1055 + 067<br>11 59 56 60 59 80 - 025                                                                                                   |
| 945 Accor 670 981 688 -030<br>625 Artispite 620 618 626 + 081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1480 De Dheiden                                                                                            | 3122 9120 3110 - 03<br>1433 1430 1456 + 1.5<br>246 246 246 - 0.4                                                                                                                                                             | 8 3700<br>4 2410<br>1 1430        | Legrand † 3745<br>Legrand 80Pi † 2385<br>Leroy-Scener † . 1415                   | 3730 3730<br>2375 2371<br>1415 1400                    | - 0 40 805 Sea<br>- 0 59 825 Sen<br>- 1 06 635 S.A                                      | veper 906 8<br>noti ★ 850 8<br>.T. ★ 640 6                                   | 06 806 -<br>55 851 -<br>96 636 -                                                   | 770<br>- 1 <i>0</i> 6<br>- 285<br>- 0.83                    | Eastmen Kod<br>East Read                                | Lat. 311 80 305 30 305 30 - 2 08                                                                                                                    |
| 2180 Ms. Septem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 430 Date America                                                                                           | 565 560 560 0.8<br>465 466 467 10 +- 2.6<br>3929 3835 3900 0.7                                                                                                                                                               | 8 610<br>6 855                    | Locatell In. 1                                                                   | 655 683<br>496 500<br>849 841<br>475 483               | - 1 04 300 See<br>+ 1 21 815 Sau<br>- 0 24 750 Sch                                      | i-Chat (film) . 294 90 2<br>piquet (Ha) . 872 8<br>peider ± 755 7            | 40 840 -<br>45 758 -                                                               | - 086 510<br>- 367 306<br>+ 053 335<br>- 152 49             | Exicason<br>Econo Cosp.                                 | 338 333 339 ~ 0 89<br>609 489 60 489 50 ~ 1 87<br>288 60 224 80 224 80 ~ 1 27<br>329 50 328 50 327 50 ~ 0 81<br>48 101 48 80 48 60 + 1 04           |
| 260 August Palaust 2840 2856 2850 ~ 1 14 60 August Royk 645 857 646 + 0 16 1080 August Royk 1080 1080 718 + 0 28 610 August Royk 718 710 718 + 0 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dumiel Labis                                                                                               | 1020   1016   998   - 2 10<br>1046   1049   1040   - 0 40<br>1889   1886   1886   - 1 80                                                                                                                                     | 6 3990<br>8 1590<br>0 96          | L.V.M.Fl 4287<br>Lyton. Fact & 1672<br>Mais. Philosoph 103 80                    | 4245 4195<br>1638 1865<br>103 90 102                   | - 2 15 830 S.C.<br>- 0 42 1020 Seb<br>- 1 73 440 Seb                                    | REC ± 890 8<br>1068 10<br>1089 ± 440 4                                       | 89 880 -<br>53 1061 -<br>89 90 443 50 -                                            | - 1 12 128<br>- 0 68 380<br>+ 0 80 786                      | Genetir<br>Gén. Electr.<br>Gén. Belgica                 | 128 80 127 10 127 10 - 1 32<br>367 363 362 - 1 36<br>775 777 777 + 0 26                                                                             |
| 486 RAFF 1 425 425 425 425 425 426 425 425 426 426 426 426 426 426 426 426 426 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 870 Estrolano. #<br>860 E. S. Danmak #<br>800 Es-Agricia                                                   | 968 (957   961   -07<br>575   566   570   -08<br>507   505   511   +07                                                                                                                                                       | 3 440<br>7 310                    | Majorethe (Ly)   195<br>Mayor   450<br>Mayor   324<br>Marin Guda   4601          | 193 188<br>444 448 90<br>318 315 90<br>4488 4450       | - 024 240 8.6<br>- 253 730 856                                                          | E* 258   2                                                                   | 55   252 50   -<br>30   731   -                                                    | ~ 2 13 122<br>~ 0 14 60<br>~ 0 19 81                        | Goldfields                                              | 130 127 50 128 - 1 54<br>min 69 50 58 30 59 - 0 84<br>30 36 30 50 30 55 + 0 86                                                                      |
| ) PPG PROPOSET 1, 1, 1500 1, 672 1, 1667 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1276 Spote BF<br>3290 Enthyric                                                                             | 392.60   382.10   392.50  <br>  1306   1266   1268   - 2.9<br>  3328   3291   3350   + 0.6<br>  1582   1584   1580   - 0.6                                                                                                   | 196<br>9 200<br>5 1400            | Materioropy 202<br>Michelio 198<br>Mid (Ce) 1395<br>Mid Bk SAdy 206              | 200 50 198 20<br>197 196 50<br>1380 1394<br>205 204 80 | - 1 88   1360   St.<br>+ 0 25   835   Sig<br>- 0 07   470   Scc                         | Rounigeol   1248   12<br>ps   845   8<br>idel Glode   479   4                | 55 250 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       | + 0 08 1020<br>+ 0 59 135                                   | imp. Chemic<br>1814 ,                                   | 1048 1085 1065 + 1 62<br>1. 133 90 132 132 - 1 42<br>7.69 732 730 - 2 41                                                                            |
| 915 Reper Mais 905 860 869 - 0.06<br>755 Ste # 786 794 795 - 1.28<br>460 SLS # 490 482 488 - 0.41<br>5100 Rougals S.A. # 3711 3100 3109 - 0.06<br>625 Rougals # 674 672 862 - 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 445 Esso S.A.F. & .                                                                                        | 483 456 453 10 + 0 0<br>1881 1680 1670 - 0 8<br>1449 1449 1438 - 0 7                                                                                                                                                         | 2 376<br>5 128<br>6 1050          | Min Sahig (Ma) . 355<br>Moulinary 134<br>Marij, Minto th 1058<br>Mord-Est th 188 | 365 255<br>133 132<br>1045 1045                        | + 0 27   188   Sod<br>- 1 49   3420   Sod<br>- 1 32   116   Sog                         | Serb, (Rin.) 187 1<br>Serbo+: 3871 36<br>Jennes (Ny) 115 50 1                | 91 191 -<br>20 3665 -<br>15 116 -                                                  | + 2 14   175<br>- 0 44   400<br>+ 0 43   123                | Her Dook!                                               | 175 174 807 175 80   + 0 25<br>1 338   400   400   + 0 25<br>116 80   118 50   + 1 46                                                               |
| 178   RF   Green de   1785   1455 764 199   1   4   4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700 Europe 0" 1 ★<br>105 Europe on 1 ★<br>1390 Europe                                                      | 730   731   711   → 28<br>  126   12680   12010   → 48                                                                                                                                                                       | 0 335<br>8 616<br>5 860           | Nordon (Hy) 360<br>Normalius Gel. (± 623<br>Occid. (Gán.) (± 907                 | 358 350<br>617 629<br>901 883                          | + 0.98 1700 Sou<br>- 2.65 B35 Sou                                                       | 200 ASD ± 2380 23<br>ste Pester ± 1666 16<br>sec ± 833 8                     | 71   2386   -<br>85   1848   -<br>30   858   -                                     | - 063 510<br>- 108 350<br>- 108 265<br>+ 3 260              | Missegeta M<br>Mobil Corp.<br>Morgan J.P.<br>200 Nestié | 502 491 481 - 219<br>355 346 346 - 254<br>275 271 288 - 2 55<br>27350 27710 27710 + 1 32                                                            |
| 725 Carlson 220 70 220 217 50 - 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 215 Finate                                                                                                 | 210   213   21540   + 251<br>404   38950   401   - 074                                                                                                                                                                       | 0 430<br>7 4070<br>4 480          | Olide Cuby 女                                                                     | 1412. 1426<br>448. 450<br>4070. 4100<br>487. 487       | + 064   310   See<br>- 037   430   See                                                  | zścr★ 1150   11<br>z 328   3<br>ztłeksko ★ 484   4                           | 16 1115<br>31 60 333 50 6<br>86 60 498                                             | - 071 1110<br>- 304 180<br>+ 168 125<br>+ 248 2140          | Norderf<br>Norde Hydro<br>Otal                          | 123 80 123 60 123 60   - 0 16  <br>2143   2143   2141   - 0 09                                                                                      |
| 986 Castorma D.J. 988 982 982 - 0.42<br>1780 C.C.M.C 1280 1245 1245 - 0.40<br>Castor 279 276 276 - 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1620 Gel Lafeyeterk<br>636 Georgeek                                                                        | 1925   1907   1920   - 0.3<br>1640   1630   1630   - 1 19<br>631   635   635   + 0.5<br>1715   1705   1714   - 0.0                                                                                                           | 5 1040<br>3 360<br>6 456          | Paris-Résec. \$ . 445 Pechalteons \$ . 1092 Pechiney CP \$ . 351 Parisoc \$ 480  | 440 10 440 10 1082 1085 351 346 80 476 468             | - 064 480 Tot<br>- 1 17 100 -<br>- 2 50 1270 T.R                                        | ed (CFP) ★ . 481 4<br>(contric.)★ 103 1<br>LT.★ 1285 12                      | 81 481 50 03 70 103 10 0<br>89 1380 0                                              | - 0 22   825<br>+ 0 10   110<br>+ 0 10   67<br>+ 7 39   515 | Philips                                                 | 945 930 930 - 159<br>115 70 144 10 113 50 - 1 90<br>825 825 85 - 1 73<br>225 822 825 227 80 - 1 44                                                  |
| 510   Catalogs   530   530   535   -3 37   530   530   535   -3 37   530   530   535   -3 37   530   535   -3 37   530   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   535   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37   -3 37     | 635 Gerland *                                                                                              | 850   857   983   + 0.26<br>  644   643   840   - 0.65<br>  3472   3472   3472<br>  390   921   927   - 0.32<br>  471   470   466   - 1.06                                                                                   | 2 1650                            | Permod-Ricards 1272 Pergect S.A. 1671 Plantic Ornalem 570 Poliet *               | 1270   1304<br>1862   1667<br>570   570<br>720   718   | - 0 24 1040 U.L.                                                                        | C. ± 1089 10                                                                 | 90 1081 -<br>50 550 -                                                              | - 2 320<br>- 2 57 55<br>+ 0 73 33<br>- 7 13 48              |                                                         | c. 5240 5205 5250 + 019<br>dai: 3390 3420 34 + 029                                                                                                  |
| 1320   Chargeon S.Ad; 1320   1300   1330   + 0.78<br>1440   Circus Sang, # 1510   1600   1517   + 0.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 450 — (carif.)<br>1350 (T)& Entrop. \( \phi \)<br>880 (Goyanto-Gar. \( \phi \)<br>335 (Fachatto \( \phi \) | 471 470 466 100<br>1380 1387 1380 130<br>945 945 930 130<br>389 90 386 386 50 130                                                                                                                                            | 720<br>8 845                      | Printed Sic. # 1119 Printeger # 713 Printeger # 877 Promotion 3190               | 1120 1112<br>713 704<br>669 673<br>3135 3139           | - 082 236 U.C<br>- 126 776 Uni<br>- 059 735 Val                                         | 注: ★ 233 2<br>bai★ 806 8<br>fo★ 780 7                                        | 30 80 230 10 0<br>01 800 0<br>57 758 0                                             | - 124 280<br>- 062 43<br>- 026 1760<br>- 038 380            | Schlamberge<br>Shell transp.<br>Sistment A.6            | r. 268 286 286 - 0.75<br>43.35 42.60 42.60 - 1.73                                                                                                   |
| 198   Codensid   200   200   207   + 3 50   345   Codensid   345   346 50 343   - 0 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 570 Hein Latt                                                                                              | 986 980 980 - 081<br>985 588 587 + 011<br>1388 1380 1376 - 077                                                                                                                                                               | 1 525<br>8 123                    | Radiotacho. ± 829<br>Radi. D. Total ± 150<br>Recloste (i.a) ± 3380               | 825 536<br>151 159 10<br>3360 3300                     | + 607 990 EF                                                                            | Sanguer 404 4<br>Gabon tr 960 9                                              | 05 398<br>64 961                                                                   | - 1 58 53<br>- 0 94 245<br>+ 0 18 54                        | Taletonica .                                            | 53 40 52 30 52 30 - 2 06 248 50 + 1 40                                                                                                              |
| 980 Colon + 925 825 925<br>225 Cpt. Stringer, # . 247 60 247 246 - 101<br>1040 Compt. Mod. # 1115 1090 1110 - 0.45<br>800 Cpt. Foreign # 800 888 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 8000   6090   5950   - 083<br>  536   539   536   + 015                                                                                                                                                                      | 3 1870<br>9 940                   | Rebur Stanc 345<br>Roussel Ucinfy 1800<br>RUcinf-CNI & 995                       | 340 340 10<br>1800 1800<br>990 971                     | - 2 41 420 Am                                                                           | Do Asser. C.   11870   1                                                     | 19 119                                                                             | - 3 13 350<br>- 0 75 450<br>+ 0 25 455<br>+ 0 17 186        | Vesi Rests                                              | 350 344 80 344 80 - 1 49<br>449 50 448 448 80 - 0 13<br>442 440 440 - 0 45                                                                          |
| 486 C. F. Internat. 十 481 481 482 60 + 0 33<br>200 C.C.F.十 186 50 186 20 205 20 + 4 78<br>880 C. Lyun. 化日十 584 581 586 + 0 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1250 Liebbert                                                                                              | 1479   1446   1432   3 16<br>1298   1300   1300   + 0 18<br>1110   1107   1117   + 0 65                                                                                                                                      | 5 179                             | R. lespér. (Ly)                                                                  | 3650 3620<br>190 190<br>1510 1506                      |                                                                                         | \$F(Akt) 1059 10                                                             | 52 1052 .                                                                          | + 060   445<br>- 086   172<br>- 019   3                     |                                                         | 442 50 434 434 - 1 92<br>168 50 169 60 169 60 + 0 65                                                                                                |
| VALEURS % X4 VALEUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            | ant (sélection)                                                                                                                                                                                                              | Dernier                           | VALEURS                                                                          | Cours Demier                                           | SICA'                                                                                   | (selection)  Emission Rechet Frais incl. net                                 | VALEURS                                                                            | Enterion                                                    | Rachet                                                  | 30/5                                                                                                                                                |
| CLC Flant al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | préc. cours                                                                                                | Lock                                                                                                                                                                                                                         | 20urs<br>1810<br>160              | Violpeix                                                                         | préc. cours<br>1298<br>146                             | AAA                                                                                     | 1012 64 967 94                                                               | France-Obligations                                                                 | 450 14                                                      | 445 53<br>463 14                                        | Protestino. nest                                                                                                                                    |
| Ems. 8,00 % 77 128 20 0 193 Comm. Com. 61 Com. 62 Com. 62 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63 Com. 63              | 1897 1650<br>1280<br>1275 1300                                                                             | Heckinst Bel                                                                                                                                                                                                                 | 138<br>404 £0                     | Waterman S.A                                                                     | 791                                                    | Action Actions France Actions silectionnies Actions silectionnies Actions silectionnies | 234 81 228 53<br>533 22 613 95<br>841 27 \$18 09<br>808 43 596 44            | Francis Place Francis Place Francis Place Francis Associations                     | 193 20                                                      | 100 t8<br>1152 47                                       | Perceium 682 87 643 37 Phanic Phoneses 247 02 245 78 Phanic Phoneses 737 43 703 99 Placement A 1103 97 1109 97                                      |
| 19,80 % 29/86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 363 10 -                                                                                                   | Mical Digloys                                                                                                                                                                                                                | 520<br>143 50<br>147 50<br>362 10 | Étrang                                                                           | 760   760                                              | AGF. ECO                                                                                | 1175 27 1146 80<br>626 10 610 83<br>1054 74 1044 30                          | Fructi-Eptegne<br>Fructicapi                                                       | 28 51<br>32 70<br>115712 68                                 | 27 81<br>32 72<br>115712 58                             | Placement of Home                                                                                                                                   |
| 14,60 % fb. 63 100 65 3800 Control bb<br>13,60 % fb. 55 118 08 8 911 C.M.P<br>12,20 % at. 86 100 7 986 Obl. 56. bd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 570                                                                                                        | Option Condition Con | 507<br>2200<br>1436<br>816        | Alcon Aletti Alcon Aletti Algemeno Bank American Grands                          | 464<br>228 225<br>119 120 50<br>441 440 10             | A.G.F. Foreier A.G.F. Interforeie A.G.F. Interforeie A.G.F. CRUIG                       | 116 10 113 27<br>436 34 425 70<br>125 77 122 70<br>1086 76 1053 48           | Fraction Fractions Fractions Fractions                                             | 890 49<br>29 58                                             | 236 60<br>868 77<br>28 86<br>4225 17                    | Plininde                                                                                                                                            |
| 1829 Names 96 108 44 2 346 Caldini Dather SA Dather SA Dather SA Department                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154 90<br>616<br>299                                                                                       | Palual Managest                                                                                                                                                                                                              | 765<br>222.80<br>272              | Arted Asterianty Mines Boy Pap Espanol                                           | 472 471<br>680 200<br>181 181<br>505                   | AGF. Sécritai<br>Agisto<br>Altafi                                                       | 10455 62 10455 62<br>857 67 641 83<br>206 56 199 09                          | Fracti ECU                                                                         | 555 53<br>71567 85<br>1169 68                               | 548 31<br>11387 04<br>1131 22                           | Countz         120 84         123 72           Restacle         165 06         162 62           Revenue Timestrials         5431 28         5377 50 |
| DATE 20 % 1967 106.75 4-584 Delinants S.A<br>OAT 0.50 % 1986 104 95 3 246 Delina-Ville Fraid<br>Ch. Stance 3 % Sept. Best Sept. Best Sept. Best. Visity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4380<br>1028                                                                                               | Paris-College                                                                                                                                                                                                                | 250<br>356<br>1420<br>224         | Benque Ottomme<br>B. Régi. fatemat,<br>Br. Lambert                               | 1964<br>39600 39009<br>700 701<br>120 120 10           | ALTOAmei-Ger<br>Ameico-Valor<br>Ampitude                                                | 174 68 168 38<br>6196 78 5915 78 ¢<br>756 50 738 15<br>625 86 607 63         | Gestion Associations<br>Hoston Associations<br>Hoston                              | 159 33<br>1164 26                                           | 51647 28<br>155 82<br>1130 35<br>102980 23              | Remotes Vist                                                                                                                                        |
| CHE Squeet janes, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1665   1673<br>340                                                                                         | Piper Heithieck                                                                                                                                                                                                              | 2100<br>195<br>700                | Chapter composition                                                              | 162 155 50<br>26<br>800 768 c                          | Additingue count terms Associa Associa Associa                                          | 5435 5 5430 42<br>1129 42 1129 42<br>353 63 342                              | learablig.<br>Ingusaling France<br>Japanis                                         | 12789 52<br>506 03                                          | 12297 82<br>481 29                                      | Sa-Harané Pazitipus 604 26 576 85<br>Sa-Honosé P.M.E 517 81 494 33<br>Sa-Harané Resi 12283 74 12244 76                                              |
| PTT 11,20% 85 108 76 5 164 EL.M. Leblent 106 3 3227 Endid Annager 106 90 10 285 Enterprise Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 608<br>282 50<br>814                                                                                       | Promotile                                                                                                                                                                                                                    | 4560                              | B. B L                                                                           | 624 616<br>776 777                                     | Aurest                                                                                  | 1376 13 1335 08<br>110 15 106 94<br>125 27 118 59                            | Jame Sparges                                                                       | 249 52<br>290                                               |                                                         | St-Honoré Sarvieus                                                                                                                                  |
| COST 8% 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 95<br>2890                                                                                                 | Recision (E.a)                                                                                                                                                                                                               | 141 50<br>679<br>350<br>807       |                                                                                  | 1305<br>143 10 143 10<br>361<br>222 220                | Ass Investigenments                                                                     | 131 68 125 69<br>125 78 120 08<br>255 95 2516 38<br>1888 46 1688 46          | Laffitto-Expandra<br>Laffitto-firenza<br>Laffitto-firenzabiliko<br>Laffitto-fapora | 353 19<br>262 81                                            | 297 59<br>337 17<br>250 59<br>403 73                    | School Text                                                                                                                                         |
| Depart Am. Cit. com.   2804   287   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187   187    | 1825   1630<br>485                                                                                         | SAFASafo-Mora                                                                                                                                                                                                                | 363 70<br>845<br>2975<br>227      | GTE corporation<br>Hoseywell Inc<br>Johannesberg                                 | 350 348<br>500 495<br>960 976                          | Carden-Pierre<br>CIP (soir AGF Actions)<br>Consis                                       | 32 90 31 48<br>1029 20 1013                                                  | Luffitte-Oblig<br>Luffitte-Flord<br>Luffitte-Tickyo                                | 142.71<br>196.56<br>379.21                                  | 136 24<br>167 55<br>356 29                              | SELF Associations                                                                                                                                   |
| VALEURS Cours Denier Foreign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 448<br>1100<br>570                                                                                         | Suite de liidi<br>Secon                                                                                                                                                                                                      | 630<br>96 50<br>310<br>583        | Michael Bank Pic<br>Miceral-Ressourc                                             | 38 39<br>67                                            | Comptentaire Comptentaire Constituent                                                   | 5339 82 5330 82<br>109 40 106 21<br>382 13 577 05<br>641 34 525 57           | Latindo                                                                            | 11346 11                                                    | 5167 52<br>11345 11<br>22994 53<br>751 27               | \$1.6                                                                                                                                               |
| Actions Fine LALD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7290<br>940<br>1247                                                                                        | Sendi Madeige 150 50<br>SEP. 90 150 50                                                                                                                                                                                       | 429 30<br>166 d<br>582 d          | Noranda                                                                          | 118 20 118 10<br>24 40 24 70<br>379 80 382<br>413 407  | Discentification Discentification Discentification                                      | 1049 34 1014 84<br>858 46 817 61<br>1144 81 1052 90                          | Lieux Rousse Investite.<br>Lieux Rousse Investite.<br>Lieux portufuelle            | 2094 78<br>515 67<br>728 89                                 | 2074 04<br>520 65<br>705 72                             | Shiden                                                                                                                                              |
| AGE Strant 836 Genent 840 Genent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 335                                                                                                        | Sinds                                                                                                                                                                                                                        | 368<br>377<br>2631<br>1011        | Proctor Gamble<br>Risch Cy Ltd<br>Rolleco<br>Robeco                              | 676 642<br>55 58<br>313 30 312 50<br>315 30 315        | Drout-Séarité Drout-Séarité Ecusic Foureil Monograpiles                                 | 254 65 248 10<br>151 30 144 44<br>1124 02 1107 41<br>50873 45 50873 45       | Michemanic                                                                         | 10142.82                                                    | 10041 39c<br>423 22                                     | Sogner                                                                                                                                              |
| Autorg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 410<br>830<br>482                                                                                          | Soficial                                                                                                                                                                                                                     | 585<br>990                        | Rodenco                                                                          | 494 490 20<br>13 10 13 20<br>34 80 24 80               | Ecuresi Manksin<br>Ecuresi Printisation,<br>Ecuresi Tricongrid                          | 32305 59 32305 59<br>383 75 372 57<br>2022 25 2002 27                        | Monecian                                                                           | 55000 54<br>55462 32<br>14096 66                            | 55000 54<br>55452 32<br>14096 66 0                      | Sentigio Rengiament                                                                                                                                 |
| High-Day (C.) Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies Implies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 372<br>785                                                                                                 | Sofragi                                                                                                                                                                                                                      | 1200<br>165 10<br>800<br>820      | S.K.F. Aksinholog<br>Smel Cy of Can<br>Tagmaco                                   | 501 615<br>120 126<br>360 380                          | Elicah<br>Esargia<br>Esarcia                                                            | 2102874 2102874<br>261 78 249 91<br>2724 90 2724 90<br>4178 45 4168 04       | Mateminé Dépôts<br>Matemile Unio Sil<br>MatioEpungtos<br>NatioEpungtos Trány       | 154 20<br>13749 88                                          | 10417 39<br>147 21<br>13813 74<br>6618 22               | Theore                                                                                                                                              |
| Statistics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 490                                                                                                        | State Fin. del-CP 264 90<br>State<br>Talatinger<br>Teles de Lamper                                                                                                                                                           | 272<br>760<br>3582                | Wagone-Litt                                                                      | 49 - 47 30<br>1980 1881<br>1295 1300                   | Epergue Astroisions                                                                     | 24400 13 24363 58<br>8405 67 8322 45<br>524 41 524 41                        | Natio Court turns<br>Natio listes                                                  | 214407                                                      | 214407                                                  | Trilina                                                                                                                                             |
| Caste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 441 20<br>393 50<br>912                                                                                    | Täliniomiqua Sact                                                                                                                                                                                                            | 514 d<br>380 10<br>730            | West Rand                                                                        | 220                                                    | Epergre Carlestace<br>Epergre-Industr.<br>Epergre-Indus                                 | \$673.32 1623.54<br>84.52 80.78<br>840.84 623.69                             | Nato-Patricine                                                                     | 54444 41                                                    | 1437 64<br>64444 41<br>1033 97                          | Uni-Associators                                                                                                                                     |
| CLEAFig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 390 20<br>448<br>1109                                                                                      | Ugine A. Chat, Group.  LLAP.  LTA.                                                                                                                                                                                           | 457<br>435<br>2230<br>2560        | Becque Hindro-Ecocyie .                                                          | 361<br>1060                                            | Epergre J                                                                               | \$3255 39 \$3255 39<br>194 29 179 36<br>1414 36 1376 51<br>12401 77 12309 46 | Natio,-Géourisé  Natio,-Valence Nippon-Gim Nord-Sud Dévelope.                      | 797 38<br>6385 86<br>1195 16                                | 778.04                                                  | Uni-Régiona                                                                                                                                         |
| Chicago   Total   To   |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                  |                                                        |                                                                                         |                                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                         |                                                                                                                                                     |
| Cote des changes   Marché libre de l'Or   Cote   Co |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                                                                  |                                                        |                                                                                         |                                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                         |                                                                                                                                                     |
| Fine-thin (8-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500 348 500 Pilot<br>660 16 660 Pilot                                                                      | n (kilo en harra)                                                                                                                                                                                                            | 78750<br>78950<br>452             | Hoogovett Merin Instabilier Histoles Perticip Pessier                            | 287<br>240<br>1020<br>550                              | Euro-Gan  Euro-Mail  Front Pinopoput  Front Valorisation                                | 6299 23 6013 58<br>26 90 26 50<br>57857 47 57957 47<br>13822 92 13561 69     | Chilefamilé                                                                        | 1248 92                                                     | 10475 68<br>230 18<br>1207 65<br>5521 75                | PUBLICITÉ                                                                                                                                           |
| Paysina (1901a) 307 580 361 020 291 030 030 030 030 030 030 030 030 030 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500 312 Pilot<br>500 81 500 Pilot<br>98 Sou                                                                | e suisse (20 tr)                                                                                                                                                                                                             | 464<br>454<br>574<br>2970         | Party-Cinéras<br>Romato K.V.<br>Sena-Matra<br>Sery, Equip, Veb.                  | 240 10<br>180 40 180<br>338 50 397<br>55 30            | France Valentation                                                                      | 10824 63 10834 63<br>261 52 283 29<br>1 06 1 03                              | Parises Coiscons                                                                   | \$41.22<br>18822.28                                         | 615 08<br>15830 50                                      | FINANCIÈRE                                                                                                                                          |
| Salor (100 deachand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 750 4 600 Pilos<br>400 4 900 Pilos<br>400 Pilos                                                            | e de 10 dollers 1600<br>e de 5 dollers 856<br>e de 50 pasos 2555                                                                                                                                                             | 1585<br>2945<br>474               | S.F.R.<br>Sté Lactains du Monde<br>L'féage.<br>Union Britageage                  | 620<br>700 700<br>380<br>144 121 90 o                  | Franco-Generie<br>Franco-Generie<br>Franco-Irden Sicar                                  | \$513 03 6127<br>262 80 262 29+<br>105 65 102 86                             | Perios Opportunidos<br>Perios Petrimoire<br>Parios Reveta                          | 128 08                                                      | 122.96<br>534.77                                        | Renseignements :                                                                                                                                    |
| Antiche (100 ant)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 800 48 800 Crus<br>150 5 750 Crus<br>800 4 800 Cr 2<br>4 800 Cr H                                          | e de 10 florios                                                                                                                                                                                                              | 474                               | Wender                                                                           | 1470   1480                                            | France Invention                                                                        | 447   42673<br>étaché – d:den                                                | Paumo-Valor<br>andé ~ ◆:p                                                          | prìx précéde                                                | <br>ent – ±:                                            | 45-55-91-82, poste 4330<br>marché continu                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                            | est Londres                                                                                                                                                                                                                  | ,.                                | 2 , cooper (6                                                                    |                                                        |                                                                                         |                                                                              | ···                                                                                |                                                             |                                                         | egeneralisa (h. 1821).<br>Angeles de la companya (h. 1821).                                                                                         |



ÉTRANGER

# Le Monde

#### suivent en Argentine. 4 Chine : premières arres tations à Pékin. 5 Les réactions après le sommet de l'OTAN. pour les élections du 4 juin.

# La réunion de la CSCE. 6 Pologne : la campagne

#### POLITIQUE

#### 10 La cempagne pour le 11 Assemblée nationale l'opposition s'apprête déposer une motion de

#### 12 Un entretien avec M. Emmanuelli, trésorier du PS.

#### SOCIÉTÉ

#### 15 La visite du pape dans les Days scandinaves. Les Versets satanis en justice.

#### 16 Tennis : les Internationaux de France. La sortie de Nosh.

#### COMMUNICATION

# - Le lancement des pro-

| 31 | Le cinqu                                | BUDĢUJA | COL        | -05 |
|----|-----------------------------------------|---------|------------|-----|
|    | HLM.                                    |         |            |     |
| -  | Le cinqui<br>HLM.<br>L'affaire<br>tice. | LVMH    | <b>6</b> 1 | Ju  |
|    | tice.                                   |         |            |     |

#### 33 L'Arabie saoudite va la ser le marché fixer les 23 Emploi : l'avenir des cer

|         | • •    |          |         |    |
|---------|--------|----------|---------|----|
| Abonne  | ment   | <b>s</b> | • • • • | Z  |
| Annone  |        |          |         |    |
| Carnet. |        |          |         | 19 |
| Météon  | ologia |          | • • • • | 22 |
| Radio-T | dévi   | sion     | :       | 22 |
| Mots cr |        |          |         |    |

#### TÉLÉMATIQUE

• Cheque matin, le min-journal de la rédaction JOUR Paris ..... BOURSE 3615 tapez LEMONDE Commendez vos livres et dieques per minitel . DIS
Les offres d'emplois du Monde . . . . EMPLOI

#### Le déficit du commerce extérieur de la France a atteint 3,8 milliards de francs en avril

Le commerce extérieur de la France a été déficitaire de 2,4 milliards de francs en avril. Après correction des variations sais le déficit atteint 3,8 milliards, les importations s'étant élevées à 97,1 milliards de francs, tandis que les exportations n'atteignaient que 93,3 milliards de francs, en baisse de 3,3 % sur le mois de mars (96,5 milliards de franca).

Le résultat d'avril traduit une détérioration de la balance commetciale, puisque, en mars (- 280 milhous après correction des variations saisonnières) et en février (- 432 millions) les déficits étaient enus à des niveaux très faibles La signification des chiffres mensuels ne doit pourtant pas être exa-gérée : sur les trois derniers mois consus, le déficit atteint 4,5 milliards de francs, soit une moyenne mensuelle de 1,5 milliard, déséquili-

Comment s'explique la détériora-tion d'avril ? Essentiellement par la balance des produits manufac-turés, dont le déficit (matériel militaire compris) a atteint 5,5 milliards de francs après 2 milliards en mars, 3,5 milliards en février et 3,5 milliards en moyenne mensuelle pour 1988. Ce chiffre, atteint malgré la vente de huit Airbus pour 2,6 milrépétait, il mettrait un terme à l'amélioration enregistrée ces deriers mois dans ce domaine.

• ÉTATS-UNIS : boom des nvestissements étrangers. — Les investisseurs étrangers ont consacré 65 milliards de dollars pour acheter ou établir des entreprises aux Etats-Unis en 1988 contre 40,3 milliards en 1987, a annoncé, mardi 30 mai,

Le conseil des ministres, qui s'est

M. Michel Rocard à engager la res-

e projet de loi relatif aux conditions

d'entrée et de séjour des étrangers, conformément à l'article 49-3 de la

Constitution. Ce texte, actuellement

en discussion à l'Assemblée natio-

nale, fait l'objet d'une obstruction

de la part des députés de l'opposi-

tion, les groupes UDF et RPR ayant

l'intention de dénoser une motion de

censure à son encontre (voir

Le premier ministre a présenté au

conseil des ministres un projet de

décret instituant un Conseil supé-

rieur de la langue française et une

Délégation générale à la langue

française. Ces deux instances doi-

vent remplacer respectivement le Comité consultatif et le Commissa-

riat général de la langue française, victimes, selon M. Rocard, d'une

certaine « somnolence », et devront

assurer un meilleur suivi de l'usage

et de l'évolution de la langue fran-

caise tout en renforçant son rayonne-ment grâce, notamment, à une meil-

enre coordination avec les instances

M. Michel Durafour, ministre

d'Etat chargé de la fonction publi-

a, pour sa part, présenté au gouver-

nement un projet de décret amélio-

rant la situation statutaire de cer-

taines catégories de fonctionnaires.

Sont notamment concernés par cette

révision du classement indiciaires de

certains grades et emplois, les cinq

**LOCATIONS** 

1.400 LOCATIONS

**PARIS ET REGION** 

PARISIEMNE

7 jours / 7

24 Heures sur / 24

36.15 LOCAT

chargées de la francophonie.

ni mercredi 31 mai a autorisé

abilité de son gouvernement sur

#### Après la prise de position de M. Giscard d'Estaing pour l'armée de métier

# La gauche, le RPR et M. Waechter affirment leur attachement au service national

La proposition formulée lundi 29 mai sur Antenne 2, au cours de l'Heure de vérité, par M. Valéry Giscard d'Estaing, de voir étudier « pour la France le passage à une armée professionnelle (...) qui signifierait la disparition du service militaire tel que nous le connaissons aujourd'hut » a provoqué de nom-breuses réactions. L'ancien chef de l'Etat lui-même a cru devoir, mardi, l'Etat lui-même a cru devoir, mardi, préciser ses propos de la veille. Il s'agirait de forger pour l'avenir, a déclaré la tête de liste UDF-RPR pour les élections européennes, « une armée professionnelle qui serait mise au service d'objectifs européen de défense ce d'allers de la little de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra d européens de défense et qui dévelop-perait plus facilement sa coopération avec les partenaires europe sur le plan des langues, de l'entral-nement et des matériels ».

M. Pierre Joxe, ministre de l'inté-rieur, a estimé mardi qu'il ne fallait « certainement pas supprimer le service national > qui est < un grand facteur de cohésion nationale et de mobilisation ». « Il faut au contraire l'étendre et le rendre plus égalitaire, a ajouté M. Joxe, comme apprête à le faire Jean-Pierre Chenent. Le service national est un instrument à la fois de défense

Si les socialistes sont « attachés à la conscription », ils sont aussi favorables « à des aménagements du service national », a de son côté expliqué M. Pierre Mauroy, premier secrétaire du Parti socialiste. « La proposition de M. Giscard d'Estaing n'est pas la nôtre, a encore fait valoir l'ancien premier ministre. De plus, l'idée de nation ne semble avoir de relief à ses yeux qu'en temps de guerre. Même en temps de paix, la nation est une notion à laquelle la gauche est très

mille trois cents infirmiers d'Etat.

les magasiniers de la Cour des

A l'occasion de la communication

de M. Alain Decaux, ministre délégué chargé de la francophome, sur le troisième sommet des pays franco-

phones qui s'est tenu du 24 au

26 mai à Dakar, M. François Mitter-

rand a tenu à rappeler les conditions dans lesquelles il avait alors annoncé

l'annulation de la dette africaine. Le

président de la République a réaf-

firmé que le Parlement français aurait à débattre de cette proposi-tion, qui lui avait été initialement

suggérée par M. Pierre Bérégovoy,

Au chapitre des mesures indivi-

duelles, M. Pierre Guidoni a été

nommé préfet hors cadre tandis que

M. Ivan Barbot, directeur général

de la police nationale, a été installé

préfet de la région Poitou-

Charentes, préset de la Vienne. Enfin, M. Gérard Eymery a été

nommé président-directeur général de la Compagnie générale des com-

TENNIS: les Internations

de France. - Voici les résultats des

premiers matches comptant pour le

deuxième tour des Internationaux de

France de tennis, qui ont su lieu mer-credi matin 31 mai à Roland-Garros.

★ Simples dames: G. Sabatin

6-2; A. Kijimuta (JAP) b.

(ARG, nº 2) b. A. Dechaume (FRA) 6-

H. Sukove (TCH, nº 5) 6-1, 7-5; N. Provis (AUS) b. L. Lapi (ITA) 6-1,

(GB) b. O. Rehnasto (FIN) 6-3, 6-2, 6-4; J. Hlasek (SUI, nº 6) b.

A. Gomez (EQU) 6-4, 6-2, 6-2.

DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde

**DES LIVRES** 

avec l'appui de M. Rocard.

es et les agents comptables

M. Rocard propose la création

d'un Conseil supérieur

de la langue française

ministre de la défense Charles Hermi a, en revenche, déclaré mardi à Villeurbanne (Rhône) que, « per-sonnellement », il n'était « par du tout hostile » à l'idée émise par M. Giscard d'Estaing. Pour M. Herm, «dans la perspective d'une sécurité de l'Europe, et non u une securité de l'Europe, et non pas d'une défense européenne qui supposerait une politique commune, on pourrait étudier la question parce qu'aujourd'hui les moyens techniques et technologiques font parte qua asponta na tes mojens techniques et technologiques font que c'est envisageable ». L'ancien ministre a rappelé à cette occasion qu'il avait lui-même créé les VSL (Volontairesi service long) pour les jeunes du coatingent qui prenaient un engagement supplémentaire : « C'est comme ça qu'on a pu

Liban ou ailleurs. > Dans son approbation, M. Herm rencontre des alliés objectifs à l'UDF. M. Pierre Méhaignerie, président du CDS, pense que le projet exprimé par le président de l'UDF est « tout à fait examinable », car c'est « un des sept ou huit éléments à étudier à la lumière des débats qui vont suivre la réunion de l'OTAN et les décisions de la CEE (...). C'est une position sur laquelle on a intérêt à réfléchir avec nos partenaires européens ».

nvoyer des soldats au Tchad, au

L'ancien premier ministre Raymond Barre préfère ne pas trancher, jugeant que l'armée de métier est « un sujet très complexe, qui donne

Pas d'hésitation du côté du Parti mmuniste français. Le présidnet du groupe à l'Assemblée nationale, M. André Lajoinie, est « contre l'armée de métier » qui représente, selon lui, « la vieille lune des forces

sont attachés à l'armée de conscription, ils sont dans la tradition de Jean Jaurès, ajoute le député com-muniste de l'Allier. Mals nous voulons un service militaire de six

M. Antoine Waechter, tête de liste des écologistes sux euro-péannes, se déclare - favorable au maintien du service national - en France « avec possibilité de choisis entre un service conventionnel et un service civil ». «Si l'on n'a pas une implication de la population dans la défense de son territoire, estimo le chef de file des Vexts, on n'assurera pas une bonne transition vers le

Les réactions à la proposition de M. Giscard d'Estaing out été plutôt hostiles au sein du bureau du groupe RPR à l'Assemblée nationale qui a évoqué la question au cours de sa réunion de mardi. M. Claude Labbé, président d'honneur du groupe, a déclaré que « le devoir militaire ne lui semblait pas devoir être sup-primé(...). Il faut des gens de métter dans l'armée, et peut-ère clus mais il ne fout eus constitue plus, mais il ne faut pas supprimer la conscription. Désapprobation aussi MM. Jean de Lipkowski (député de la Charento-Maritime) et Robert-André Vivica (Val-do-Marne). «L'armée de métier peut être l'instrument d'un pouvoir d ritaire», craint ce dernier. M. Ber-nard Pons, président du groupe, a jugé sur un ton ironique « tout à fait originale et intéressante» la propo-sition de l'ancien président de la Déspièlleme. M. Leonier. Godfrein République. M. Jacques Godfrain (Aveyron) a cru retrouver les sources de M. Giscard d'Estaing, notant qu'il avait dû relire « le livre du colonel de Gaulle sur l'armée de

#### -Sur le vif-

## A vos rangs, fixe!

Quels faux derches, les sociales | Dire que pour sa faire dire en 1981, ils nous avaient durée du service militaire. C'éta sa 105° proposition, à mon Mimi. Les autres, on y a toutes eu droit, mais alors celle lè, où elle a bien pu passer, on seit pes,

Ce main dans le Parisien, ils le cherchaient periout. Ils ont retrouvé se trace en avril 1983 au fond d'un couloir de minis C'était déjà plus çe. Elle avait pris du ventre. Un ventre de neuf mois au lieu de six. Après quoi, elle disperait. A la trappe i Service, service. C'est bon pour le morale, ça brasse les classes sociales et puis ça les drasse et ca les occupa, les bidesess. Vaut mieux se pointer à la ceseme qu'aux ASSEDIC.

Fellait voir ce saut en amère effaré à gauche, à droite et au milieu quand VGE, l'ex-futur président, a donné un bon coup de pied médiatique dans la fourni-lière, l'autre soir, à « L'heure de vérité ». T'as fait très fort, là, mon chat. Bravo! On set tous avec toi. La guerre, si un jour faut y aller, ce sera un truc de proe, vachement sophistiqué, informetisé, tout ca. On peut plus la confier à ces connerds d'appelés qui sevent pas quoi inventer pour y couper. Il y en a un sur-trois, tes petits malins, les plates qui arrive à se défiler. Les confrères ont tendu-leurs

micros à nos élus : alors, l'arm de métier, ca wous britts on pas? Un coup, c'était out Un coup, c'était non Je veis vous dire, on s'en fout de votre opinion. Vous conns On nous a sondés dans le est contre. Le service civil, ce op nous l'a pas demandé, n vous penie qu'on serait pour à une énorme majorité.

Au lieu de protéger nos fron-tières — lesquelles d'alleurs, celles de la France ou celles de l'Europe ? — ils feraient mieus de protéger la neture et de donner un coup de main sux mece en voie de se dévalopper, nos ns. Ce seran sûn utile, vous croyez pes, m'sieur la ministre de l'environnement ? Non, il croit pes. il préfère les voir récurer les chiottes à la brosse à dents. Chapses, les

Vous sevez ca qu'on devreit fancer evec nos yoisins? Un Touche per è mon troufion. Ca marcherait du tomperre. Yes à l'appel à l'aide. Nain à

#### M. Barzani dénonce le projet de « dékurdisation » du nord de l'Irak

Au début d'avril, les autorités irakiennes avaient ordonaé aux habitants des agglomérations de Kala-Diza et de Ranya, su nord du-Kurdistan, de quitter leurs hebita-tions avant le 25 avril dans le cadre

d'une campagne apparenment des-tinée à vider le nord du Kurdistan irakien de se population autochione. La mise en application de cette La mise en application de cette mesure lut par la suite ajournée au 8 mai et finalentest suspendië sans qu'aucan nouveau délai ait été fixé pour l'évacuation des quelque deux cent cinquante soille Kurdes qui habitent cette région.

Récomment de passage l'Paris, M. Massad Burpui, le chef du Parti démocratique da Kurdistan irakien (PDK), a lancé au cours d'un entretien avec le Mon curre pour qu'elle mette tout en curre pour empêcher la déportation par l'Irak des Kurdes du nord du pays. Selon M. Barzeni, malgré la ssion des mesures de déportation envisagées au début d'avril par Bagdad, les autorités ireliennes n'ont pas abandonné leur projet de déporter les Kurdes du Nord de leurs villages traditionnels pour les

M. Berzani note que les nouvelles mesures de déportation envisagées par Bagdad constituent l'« étape finale » du projet de « délaurdisa-tion » du nord de l'Irak « Quatre mille villages kurdes, dit-il, out été déjà détruits eu Kurdisten irakien eu cours des dix dernières années sous le prétexte fallacieux qu'ils pour l'Irak. » Selon le chef du PDK. irakien. « environ un million de Kurdes ont déjà été déplacés vers les périphéries des grandes villes du Kurdistan et vers les hameaux stratégiques construits dans le centre et le sud du pays . Il sjoute : « Le plan de déportation actuellement en cours concerne ce qui reste encore des villages traditionnels kurdes, solt un peu moins de cinq cents. »

tive passivité » de la communauté internationale devant des mesures qui, dit-il, « relèvent du génocide », alors que des mesures similaires prises par les autorités de Bucarest contre des villages roumains ont suscité un peu partout de vives protes-

Evoquant la situation intérieure en Irak, M. Massoud Barzani en Irak, M. Massoud Barzani
affirme qu'il n'y ama pès de stabilité politique dans ce pays tent que
le problème karde ne sera pes réglé.
Il confirme que, depuis le cessez-lefea irano-irakieu, les pechmergas
kurdes ont abandouné leur tactique
de guerre «frontale», contre les
troupes gouvernementales pour
revenr à une stratégie de gnérilla.
Celle ci, précise l'il, est menée par
des petits groupes de combattanis et
vise non seulement des objectifs
militaires, mais également des objectifs militaires, mais également des cibles économiques et industrielles

JEAN GUEYRAS.

# Au conseil des ministres

# directeur général de la police nationale

métier », aiontant : « On n'en est pos

encore là, c'est le député du Larzac

nonsables au ministère de l'inté rieur a été adopté par le conseil des ministres du mercredi 31 mai. Directeur de cabinet de M. Pierre Joxe, M. François Roussely est nommé directeur général de la police nationale, où il remplace M. Ivan Barbot, nommé préfet de la région

M. Pierre Joxe a décidé d'accélérer les choses. Enfin! diront sans doute ceux qui, collaborateurs de son cabinet ou syndicalistes poli-ciers, l'y exhortaient. Au ministère de l'intérieur, la nomination de M. François Roussely à la direction générale de la police nationale (DGPN) était en effet attendue on espérée, depuis l'automne der-

Mais M. Joxe prenait son temps, hésitant à se séparer de cet homme-orchestre, ancien conseiller technique de Gaston Defferre, rencontré place Beauvan en juillet 1984 quand il succéda à ce dernier et qui, depuis lors, était devenu son bras droit, y compris de 1986 à 1988, durant la cohabitation.

Aux dernières nouvelles, M. Roussely devait remplacer M. Ivan Barbot à la tête de la DGPN après l'intronisation solen-nelle de celui-ci, l'été prochain, par le président de la République, comme président d'Interpool. M. Joze a finalement du accélérer le mouvement sous la pression de ses interlocuteurs policiers, et notam-ment des principaux syndicats.

Le meeting organisé, le 25 avril, par la puissante Fédération auto-nome des syndicats de police (FASE) (FASP) tout comme les manifesta-tions de policiers en civil du SNAPC, le 23 mars, avaient pour cible un directeur général jugé trop évanescent, trop souvent en déplacement à l'étranger et trop pen investi dans une réflexion novatrice sur les structures de la police nationale. A leurs yeux, la nomination de M. Barbot en janvier 1987, après une partie

Le numéro du « Monde » daté 31 mai 1989 a été tiré à 526 924 exemplaires

# M. François Roussely est nommé

Un vaste mouvement de res. de bras de fer entre M. Charles Pas- tête pensante des réformes, nommé appei à l'opinion publique internaqua et l'Elysée – où, pour la petite histoire, il bénéficiait de l'appui de Roger-Patrice Pelat, – était le résultat d'un compromis plutôt que l'expression d'une politique. Hommes-clés

Le choix de M. Roussely en est l'antithèse. Socialiste de cœur quoique son militant d'esprit, ce haut fonctionnaire issu de la Cour des comptes est an cœur des réformes entreprises place Beauvau depuis 1981 : décentralisation, formation des personnels, plan de modernisa-tion de la police nationale.

Très critique sur le fonctionne-ment de l'Etat et très lucide sur la nécessaire réforme du service public policier, il a su se faire appréci beaucoup tant pour sa compétence que pour sa courtoisie. Entré an cabinet de Gaston Defferre en juin 1981 pour suivre les aspects financiers de la décentralisation, il en devient directeur adjoint en avril 1984, place qu'il conservera auprès de M. Joxe jusqu'à ce que celui-ci le promeuve, en mars 1985, directeur de cabinet, poste qu'il a retrouvé en mai 1988.

centre d'un dispositif administratif où l'on retrouve plusieurs des hommes clés de la politique impul-sée par la ganche au ministère de l'interieur : M. Pierre Verbrugghe, ancien DGPN lui-même de juin 1983 à janvier 1987, à la préfecture de police de Paris; M. Jean-Marc Erbès, ancien directeur de la formation des personnels policiers,

en mars chargé de mission auprès du DGPN et directeur d'un institut des hautes études de la sécurité intérieure (IHESI) qui sera inauguré oct automne, M. Christophe Lamelongue, ancien membre du cabinet de M. Joxe, nommé en octobre 1988 directeur des affaires financières du

Avec le mouvement décidé par le conseil des ministres, ce dispositif motion de plusieurs professionnels qui, dans l'esprit de M. Joxe, ont évoluer la police nationale.

On soulignera notamment la numination de M. Jacques Genthiel, membre du cabinet du ministre, comme directeur adjoint de la direction centrale de la police judiciaire, où il devrait logiquement succèder à l'actuel directeur, lors de son départ à la retraite, en décembre. Sous-directour anx renseigne

ments généraux, M. Claude Bardon est promu directeur central adjoint. M. René-Georges Quéry prend la tête de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), où il remplace M. Jacques Franquet, nommé chef de service de coopération internationale de police (SCTIP). M. Gérard Maurel prend la direction de l'inspection générale de la police nationale (IGPN), tandis que M. Raymond Mertz devient sous-directeur de la police judiciaire parisienne, où il rem M. Olivier Foll, nommé sous-directeur chargé de la police scienti-

EDWY PLENEL

#### Institut Florimont 37, av. du Petit-Lancy - CH-1213 GENEVE. - Tél.: 22/792-09-11

Collège Marie-Thérèse 24, av. Eugène-Lance - CH-1212 GENEVE. - Tél.: 22/794-28-20 Institut Notre-Dame du Lac

7, ch. Nant-d'Argent - CH-1223 GENEVE. Tél. : 22/752-13-44 Établissements catholiques ouverts aux élèves de toutes religions; JARDINS D'ENFANTS — CLASSES PRIMAIRES ET SECONDAIRES , INTERNAT-EXTERNAT

BACCALAURÉAT FRANÇAIS-MATURITÉ SUISSE





S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier

M. Bazzani s'étonne de la « rela-

vitales > dans les centres urbains, y compris si nécessaire Bagdad ».

# ARTS - SPECTACLES

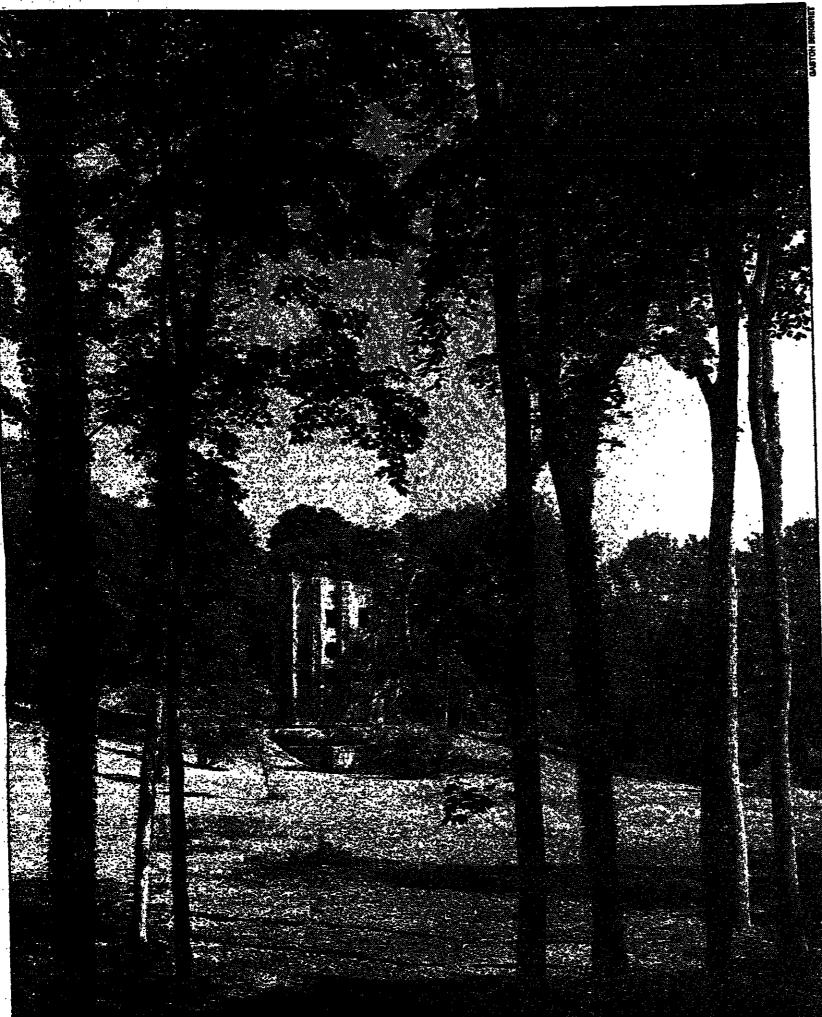

DU DÉSERT DE RETZ AUX BOSQUETS SONORES D'OSAKA

# Jardins des villes, jardins des champs

Paillasson des villes où les citadias vont s'ébattre le dimanche, passe temps des retraités amateurs de rosiers, les jardins, ont, depuis plus d'un siècle, perdu toute signification. Pourtant ils sont cette année à l'ordre du jour. Un « mois » leur est consacré dans le calendrier des festivités officielles. Des crédits sont débloqués pour les plus malades d'entre eux. Mais surtout, ils provoquent à nouveau des débats : qu'est-ce qu'un jardin à l'aube du vingt et unième siècle? Quelle est sa fonction, quel rapport doit-il entretenir avec le lieu où il est implanté? Comment peut-il jouer avec les autres arts qui lui sont traditionnellement associés, scaupture et musique?

gs, fixe!

Action of the con-

April 1

A ...

The second

# (TE

parents.

eir-

4 ---

VE-122

480 L

Signes de cet intérêt, des polémiques se sont élevées à propés de l'élaboration des aouveaux parcs parisiens: La Villente, lavel et Bercy. Des œuvres contemporaines sont implantées à Kerguéhennec en relation étroite avec l'esprit du parc. On crée à Osaka un véritable bosquet sonore. On se débarrasse, enfin, de la notion d'« espace vert » — superficie d'habitude exi-

guë et rarement verte - destinée à régénérer les poumons atrophiés des citadins les plus démunis.

Le jardin suppose d'abord une réflexion sur la Nature. C'est cette interrogation qui est à l'origine des jardins modernes : ceux de la Renaissance. L'homme doit atteindre aux secrets de la connaissance qu'elle recèle. La disposition d'un parc, son dessin, le choix des végétaux associés au minéral peuvent lui en donner la clé ou plutôt lui rappeler que cette clé existe. Le Songe de Polyphile, cuvrage célèbre de la fin du quinzième siècle, donnera la trame de nombreux jardins « initiatiques », en Italie mais aussi en

Le jardin du dix-septième siècle, où l'influence française est prépondérante, est un théâtre dont le visiteur, acteur de cette mise en scène abstraite, doit déconvrir les perspectives mouvantes. Un siècle plus tard on préférera les parcs « anglo-chinois », jardins encyclopédiques et du sentiment, microcosmes conçus pour la jouissance de points de vue renouvelés. Le jardin romantique poussera à ses extrêmes cette esthétique du saule pleureur et de l'allée tortueuse, que l'on retrouvera dans les grands parcs d'Alphand.

Mais avec cet Haussmann de la chlorophylle, on est déjà passé dans un autre monde. Celui de l'hygiène et des classes laborieuses qu'il faut bien faire respirer de temps à autre. Seuls, quelques riches amateurs poursnivront des expériences dans leur coin. Charles de Noailles, au château du Dé, imaginera un jardin cubiste pour accompagner la villa que Mailet-Stevens lui construisit. Albert Kahn faze venir des jardiniers japonais pour dessiner ses parterves.

Mais ce ne sont là que des exceptions. On préfère planter dans les parcs des kiosques à musique pour faire jouer l'orphéon municipal, ou parsemer les massifs de grands hommes de bronze. Le dialogue avec la nature est décidément à renouer.

EMMANUEL DE ROUX.

# MUSIQUES XI Womack and Womack, une tradition de famille

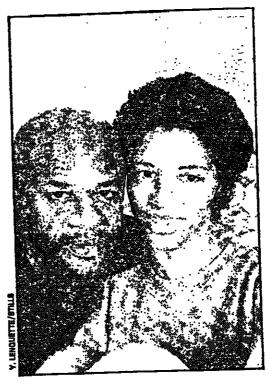

Au bout de presque vingt ans passés à écrire des chansons et à produire des disques pour les autres, Cecil et Linda Womack ont conquis leur place au soleil en naviguant à contre-courant. Renouant avec la sobriété instrumentale du soul des années 60, ils ont imposé sur les ondes et les pistes de danse un son d'une élégance presque désuète. Sur scène, la présence de leur nombreuse progéniture et leur acharnement à faire participer le public ramènent anssi à des temps plus innocents. Précurseurs d'un renversement de tendance, les Womack ont de toute façon réussi leur conquête de l'Europe. Ils tournent en France jusqu'au 6 juin.

# THÉATRE IX « Vidéopérette », écrans géants à La Villette



La liste des accessoires de cette féerie aurait plu à Prévert : six écrans géants, neuf moniteurs, douze magnétoscopes, quarante-quatre enceintes acoustiques et pas de raton laveur, même électronique. Mais un acteur vivant, submergé par ses soixante-dix congénères cathodiques. L'ordonnateur de ce raz de marée d'images, Michel Jaffrennou, a touché au lettrisme avant de se convertir an « cathodicisme » forcené. Résultat à ne pas manquer, jusqu'au 7 juin : une heure de « Vidéopérette » dans la Grande Halle de La Villette.

VI

# ARTS L'astre noir

du marquis de Sade

Le théâtre, dont on imagine mal la place qu'il occupait au dix-huitième siècle, est le pivot de l'œuvre de Sade, de sa vie. Une exposition au Paris Art Center reconstitue jusqu'au 10 juillet les décors de cette mise en scène.

Supplément au numéro 13792. Ne peut être vendu séparément



JARDINS DES CHAMPS...

DES TUILERIES A KERGUEHENNEC

# Des sculptures entières dans les arbres

La sculpture du vingtième siècle a grandi dans l'espace privé des ateliers avant qu'on ne la convoque à ciel ouvert, dans les villes ou dans les bois. Mais elle n'était pas toujours prête à dialoguer avec un environnement conçu sans elle. Au château de Kerguéhennec, au milieu d'essences rares, la sculpture peuple enfin un parc à ses mesures.

TON désir serait que ma sculpture ne soit pas impossible dans un jardin français », écrivait Aristide Maillol à Maurice Denis en 1907. Elle ne l'était pas. Il avait fallu seulement plus de cinquante ans pour qu'on s'en rende compte, lorsque Malraux, en 1964, réalisa le vœu de l'artiste en faisant placer ses œuvres aux Tuileries, jardin français, fantôme de jardin à la française, et peuplé de statues comme les autres grands jardins parisiens, au temps de la manie commémorative qui sévit de Louis-Philippe jusqu'à la fin du siècle. Au point de décourager pour un bon bout de temps toute tentative d'y glisser quelques nou-

Jusqu'à Malraux, et jusqu'à la relance, ces dernières années, de la commande publique, qui passe aussi par les hommages aux grands hommes et par les Tuileries. Où les œuvres nouvelles ne font d'ailleurs pas tellement pire figure que leurs voisines du siècle dernier. On peut d'ailleurs très bien ne pas les voir, à peu d'exceptions près, tant leurs commanditaires apparemment peu convaincus de leur commande, d'inspiration présidentielle, ont cherché à les éloigner des sentiers battus. Cela explique en partie que leur mise en place n'ait pas déclenché le concert de protestations habituel lorsqu'un artiste est pressenti pour intervenir au cœur du Paris historique.

La sculpture du vingtième siècle, dont l'histoire, plus encore que celle de la peinture, est aussi celle d'une succession d'incompréhensions, de rendez-vous manqués et de commandes imbéciles, est née, a grandi dans l'espace privé des ateliers, libre, libéré du monument, de l'architecture et des impératifs de la commande, se constituant un formidable réservoir de formes, d'images et d'idées socialement inexploitées jusqu'aux années 50. Jusqu'à ce qu'on ait eu besoin de ses échappées dans l'imaginaire pour contrebalancer les effets nocifs de l'urbanisme moderne et de l'architecture fonctionnelle des grandes métropoles. Parti des Etats-Unis, le mouvement a gagné la vieille Europe. Et la sculpture contemporaine de reprendre l'air des villes, sur dalles, entre béton, acier et verre. Du coup, elle grandit, prit de l'extension en tous sens, et même, puisqu'on lui demandait de jouer le rôle des jardins anciens, devint parcours à surprises, lieu habitable, de recueillement et de méditation.

Le musée, qui se devait de rendre compte de cette évolution, dut alors prévoir des jardins pour y présenter des pièces qui débordaient largement de ses murs. On créa des musées de sculptures en plein air, des jardins de sculptures et des parcs de sculptures dont certaines œuvres avaient été pensées pour rivaliser avec



« Sentier de charme », de Gluseppe Penone (1986).

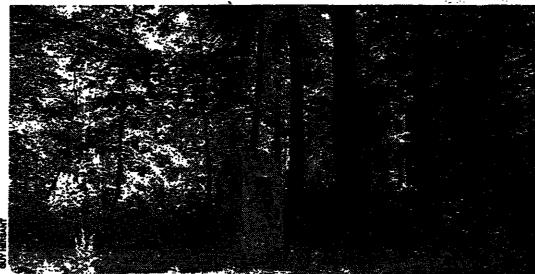

« Bild Stock », d'Ulrich Ruckriem (1986).

l'architecture plutôt que pour dialoguer avec les arbres, quand d'autres se trouvaient dans leur élé-

Battersea Park, à Londres, accueillit Moore, et le public put déconvrir les rapports intimes que les arrondis archaïques de ses figures entretenaient avec le paysage « naturel » des jardins anglais.

Autre exemple de parc de sculptures célèbre : celui du Musée Kröller-Müller d'Otterio, près d'Arahem, aux Pays-Bas. Inauguré en 1961, il est devenu une sorte d'anthologie de la sculpture moderne depuis Rodin. Mais il est plus que cela, car on ne s'est pas contenté de poser les œuvres sur les pelouses. On a utilisé les déclivités du terrain, on a choisi des clairières, pour one les cenvres s'intègrent dans l'espace, et organisé un parcours tortueux, à partir des abords du musée, jusqu'à la forêt, pour entretenir l'impression de découverte à l'occasion de la promenade, que l'on pent faire aussi en bicyclette.

A Paris, où nos Musées d'art moderne, alors en visà-vis avenue du Président-Wilson, ne disposaient pas

de jardin, même petit, le CNAC, au début des années 70, prit un bout du parc de Vincennes pour y présenter des sculptures renouvelées périodiquement. C'est à peu près dans le même temps qu'on a commencé à organiser des symposiums. Aujourd'hui oublié, le musée de sculptures en plein air de la forêt de Sénart est né ainsi, à proximité d'un pavillon de chasse dessiné par Chalgrin. Il peut servir d'exemple à ne pas suivre tant il est incongru, tant ses sculptures ostentatoires blessent la forêt inutilement, tant il ressemble à

Un antre ratage, un peu plus récent, nous ramène dans l'espace urbain, quai Saint-Bernard, où l'idée de geait un jardin n'était pas mauvaise, mais difficile à mener à bien compte tenu de l'étroitesse du terrain et des caprices de la Seine. Ce qui ne justifie cependant pas la surcharge en murets, en bordures de béton, en gradins, en lampadaires de toutes sortes, et en sculptures d'échelles variables et incompatibles entre elles l'une est technologique, l'autre expressionniste, une troisième totémique, une quatrième organique, le tont

faisant penser an bric-à-brac d'un salon d'il y à longtemps, et rien de plus.

Il existe finalement peu de jardins et de parcs de sculpture contemporaine en France et, dans ce petit nombre, peu de réussites. Il n'y en a même pas uni-ment, sinon à la Fondation Maeght à Saint-Paulde-Vence, un lieu à la fois clos et ouvert, privé et public, secret et sans mystère, où les composantes architecture, sculpture et paysage - vivent en parfaite entente. Depuis peu de temps, nous avons aussi le centre d'art contemporain de Kerguéhennec, dans le Morbiban, dont le grand parc à l'anglaise, pespié il y a plus d'un siècle d'essences rares par un ancien tionnaire de la Compagnie des Indes, accueille des œuvres qui rendent compte très justement des nouveaux rapports que les sculpteurs, depuis le land art et le minimal, entretiennent avec la nature, des rapports à la fois directs, cultivés et romantiques.

Le parc a été ouvert en 1986. Il est géré par le Fonds régional d'art contemporain de Bretagne, et quatre on cinq nouvelles sculptures commandées avec discernement sont mises en place là où l'artiste a chossi d'intervenir. En juin, elles seront une quinzaine. Ce qui est peu, mais fait aussi le charme de ces lieux où il faut aller chercher les mavres loin sous le convert des artires, plutôt qu'à découvert dans la proximité da château et de ses dépendances où rien de l'ordomance du jardin n'est bouleversé, où, an contraire, chaque intervention renforce l'espeit du parc à l'anglaise, fait joner le cœur, le sensible et le mental, et promène l'esprit dans le temps et l'espace.

#### LA NATURE DU GESTE UN GESTE CONTRE NATURE

Ici, c'est une assemblée de colonnes de Hajdu dédiée à Mallarmé: là un houme minimum, mais néanmoins géant, de Markus Raetz, qui est allongé dans l'herbe; dans une allée, on rencontre une figure en métamorphose, de Penone, et silleurs une sorte d'autel, de Ruckriem, et il fant lever les yeux pour découvrir le Canot suspends de Zocio, sorte de version africaine de l'arche de Noé restée accrochée aux branches après que les caux du Déluge eurent baissé. Plus loin, des plaques de marbre de Finlay nomment les arbres en latin et, cette fois près du château, dans la serre. là où il fallait les mettre, des centaines de pots rouges cimentés, de Jean-Pierre Raymand, rappelleut à la fois la nature du geste de l'artiste, geste contre nature et du jardin quel qu'il soit, un fait de culture, signifiant l'emprise de l'homme sur le monde.

Dans le parc de Kerguéhennec, les chemins qui mènent à la sculpture sont très beaux. l'on peut même s'y égarer avec plainir, quitte à ne pas trouver tous les jardins secrets des artistes. Mais cette magie des lieux sera-t-elle aussi forte si effectivement un jour le parc devient un vrai parc de scalpture des années 70 et 80 scriptures dans un parc? La pensée muséale et son jeu de références formelles et historiques qui accompagnera nécessairement le parcours ne risquera-t-elle pas de gâcher les réveries du promeneur solitaire ?

GENEVIÈVE BREERETTE. de Kergschenner en Bignan, 56500 Locarine

> State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state The said of the Comment The same of the same get internal to the south of the

The parties of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of E E CA galance an minima . The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Market Barrier

Silvery on Service of

STATE OF THE PARTY OF

NATURE ET CULTURE DU DIX-HUITIÈME SIÈCLE A NOS JOURS

# Fleurs de rhétorique...

A l'époque de l'exode rural et de la multiplication des résidences secondaires, la campagne s'installe à la ville, tandis que les citadins n'ont d'autre aspiration que d'habiter à la campagne. On ne sait plus où mettre les pieds.

r L'était né caustique, et les pierres qu'il jetait dans le jardin des autres atteignaient touaans te jurum ues uma d'Aurevilly à jours quelqu'un », écrit Barbey d'Aurevilly à propos d'un des personnages des Diaboliques. C'est là un sens inhabituel du terme, et qui n'apparaît ni dans les savantes classifications de Boitard ni dans la sioraison d'ouvrages que connaît anjourd'hui la France, restée longtemps endormie dans l'idée que seuls les Anglais sauraient jamais faire pousser du gazon. Mais c'est là une signification précieuse : elle nous signale qu'il faut désormais une certaine vivacité d'esprit pour entrer dans un univers qui, à l'instar de l'architecture, combine un nouveau sens de l'histoire, un intérêt renouvelé pour les aspects scientifiques, une évidente gourmandise à l'égard des arts protégés par les masses, et une passion pour les symboles allant jusqu'an culte de l'hermétisme.

Bref, tout un ensemble de tendances où l'on retrouve le dix-huitième siècle, sous son aspect le plus sulfureux au moins autant que sous l'aspect bucolique et pédagogique de Jean-Jacques Roussean. L'Encyclopaedia universalis place d'ailleurs l'article « Jardins (art des) » dans le tome Interférences-Libertins, juste après Japon, et avant Jarry.

Le renouveau de l'intérêt français pour les jardins se place à une période charnière de notre histoire. Alors que l'exode rural a en pour conséquence d'installer la campagne à la ville, le retour à la nature cher aux années 60, retour normalement accompagné de la fabrication du fromage de chèvre, puis la floraison des résidences secondaires, ont en pour effet inverse d'installer les villes à la campagne. Tant et si bien qu'on ne sait plus ce qui relève de l'une et de l'autre, de la nature et de l'architecture, de la verdure et du minéral.

#### TIENS, UN « AH! AH! »

« La campagne, c'est là où l'on trouve des oiseaux crus dans les arbres », disait un pertinent cuisinier au siècle demier. Et de fait, on le voit bien au parc de Thoiry : sans nos amies les bêtes, on ne saurait plus où l'on met les pieds. A Bagatelle, an parc Moncean, aux Buttes-Chaumont? Ou bien au désert de Retz (lire pages 3 et 4), dans le parc de Courson, voire à la Fondation Cartier, où les empilements de voitures et autres ferrailles achèvent de brouiller les pistes?

Il est clair au moins que les Français ent considérablement évolué dans leurs rapports avec les jardins et les parcs, et qu'ils n'acquiescent plus à la formule du cardinal de Bernis : «La campagne, possé huit jours, n'est bonne qu'en peinture. » Ils commencent même à s'habituer au temps, à l'idée qu'on puisse planter un arbre qu'on ne verra pas adulte. On le voit au désert de Retz. on le voit à Courson, dont les propriétaires ont entrepris de retrouver le tracé et la beauté du parc original, après qu'un siècle ou deux l'ont laissé à l'état de « nature ». Ici et là, on ressort les dessins et les plans, on recrée les « ha ! ha! > (on sants-de-loup) et les perspectives, on retrouve les tracés d'origine, jusqu'à rechercher parfois des espèces que les progrès de l'horticulture ont fait oublier, - c'est là un domaine où la mode peut avoir des effets durables sur la génétique.

La restauration de tels parcs représente un investissement sans doute culturel, mais pas seulement. On le sait depuis longtemps en Angleterre : c'est en effet un des plus sûrs moyens de faire venir le public, et de permettre ainsi, grâce à un prix d'entrée, de couvrir une part de l'entretien des châteaux. Ceux, au moins, dont les parcs n'out pas été démantelés par la Révolution de 1789 ou par une succession de successions peu propices à l'intégrité des grandes propriétés.

Pour les jardins et les parcs publics, l'affaire est évidemment un peu différente. La démocratie ayant délégué sa patience, le temps n'y est véritablement une souffrance que pour les paysagistes chargés de les concevoir et de les entretenir, et qui sont les seuls à imaginer des bois, des bosquets, de hauts arbres solitaires, là où le public ne voit que d'anodines verdures à piétiner gaiement. La Cournouve, par exemple, qui a récupéré le contenu du trou des Halles, cache encore pour longtemps son visage.

Pour les jardins récemment créés ou en cours d'aménagement, autamment à Paris, la situation est un peu différente. Ils bénéficient tout à la fois du goût renouvelé pour les fabriques et les « folies » (comme à La Villette), d'une connaissance nouvelle des plantes (comme au parc Citroën), d'une meilleure capacité à garer les marques du pessé (comme à Bercy). Cela permet de donner plus vite un visage définitif à ces espaces où le végétal et le minéral sont étrojtement associés, comme pour sceller le mariage de la ville et de la campagne. Et cela permet de retrouver la dimension symbolique qui s'était peu à peu perdue depuis le dix-huitième siècle, l'organisation prenant la place du rêve, du jeu, du plaisir des seus, ou même des plaisirs du non-sens.

FRÉDÉRIC EDELMANN.



ORCHESTRATION DE L'ESPACE URBAIN A OSAKA

... JARDINS DES VILLES

# Bosquets sonores à la française

Le 17 juillet est inauguré dans « l'enfer industriel » de la seconde ville du Japon un jardin à la française d'un genre un peu particulier. Les plantations ne sont pas constituées de feuillages ni de verdure, mais de sons.

-

Edit a to the

Mante - Co.

The rates and the

The de lawyer

Witness Contracts

Miles The River 

AND THE PROPERTY.

THE PARTY OF

ERE Shink

# 17% : \*\*\*

Application to 5th

BASING ST

THE PARK & NO

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

the courter.

Britis at As

RCE ...

Marie Salvana

**\*\*** \*\* \*\* \*\*\*\*\*\*\*

March and a

France .

Sept Brown 2022

dera îstină

Process Times

建基键 不完。

Service Service

Maria Con

**2** 77 . . .

in the second second

**(1)** (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

**的**表表示。 1500年

\*\*\*

COMMON A ...

雅る きゃこ

F. 2.34.

30

SECTION AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF T

₹<u>.</u>--

**海 在**第二

6 De .

意識ませる

· 经股份的

مستونسية

10 m \* \$15 miles

. 58

3 J

me - System Sil

ALCO VICE 

.....

P de Zie Z

MATERI

**医\$1000** 1000

acs formes qui sortent du sol pour former bandes ni de massifs que parle ainsi Louis Dandrel. Sauf si l'on admet qu'un jardin puisse être constitué d'espaces immatériels, conçus non pour être vas mais DOUT être écontés.

C'est pour Osaka, cet été, que ce musicien doublé d'un designer sonore, spécialement intéressé par un meilleur confort de nos creilles en milieu urbain, prépare l'un de ces space operas dont il a le secret, en compagnie de Pierre Jaubert de Beaujen qui, lui, est architecte, urbaniste, scénographe... éminemment polyvalent comme tous ceux que Dandrel a su gagner à ses idées. Celles-ci avaient suffisamment séduit les édiles culturels de la bonne époque, en 1981, et intéressé Maurice Fleuret, alors directeur de la musique, pour que l'atelier de recherche et de création d'Espaces nouveaux voie le jour et soit doté des moyens nécessaires. Cet atelier sut très vite se garantir des ressources propres, fruits de l'application de ses recherches en matière de signalisation sonore, de misances acoustiques en milien urbain, de construction d'objets ou de mobiliers destinés à un meilleur confort d'éconte - an cinéma, en particulier (le Monde du 31 mars 1988). Recherches qui aboutissaient en 1988 à la construction d'une audiosphère que l'on peut voir, rutilante, dans les locaux d'Espaces nouveaux. Quelque chose dans les dimensions, comme la planète du Petit Prince, sauf qu'une perte donne accès à ses entrailles sombres et qu'il s'agit, en vérité, d'un studio pour expérimentations aconstiques sophistiquées. voire de la maquette d'un théâtre idéal. Thème : la diffusion du son en trois dimensions (non seulement de gauche à droite et d'avant en arrière mais de bas en haut). Un vieux rêve dont Dandrel et son équipe détiennent (et commercialisent, qu'on se le disc!) l'instrument de simulation.

Car simuler est le secret de toute recherche acoustique, qu'elle vise une salle on un lien ouvert en plein

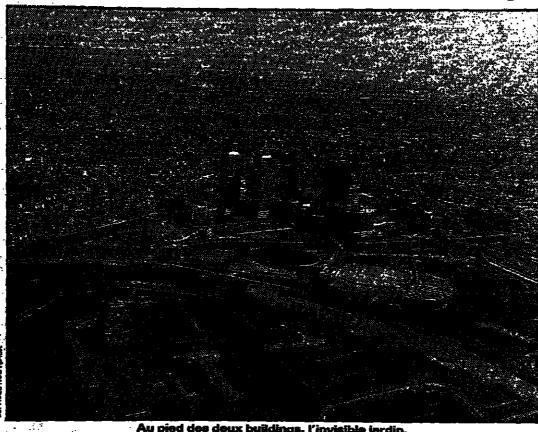

Au pied des deux buildings, l'invisible jardin.

tisse urbain. Et lorsque Dandrel et tel on tel de ses complices s'attaquent à la reconstruction par le son d'un jardin (comme à Hongkong pour l'opération «Urbasonic» de l'an dernier : (le Monde du 13 décembre 1988) on d'une piazza bordée d'un parc (c'est le projet Osaka de cet été), c'est par la simulation, dans leur studio parisien, des sons émis par la ville - vélos, voitures, trams, sorties de métro, conversations des passants — qu'ils commencent leur travail d'« orchestration » d'où naîtra leur propre « partition » : leur « jardin » de sons.

 On ne peut pas prétendre maîtriser l'environne-ment sonore à l'échelle d'une ville, dit Louis Dandrel. Cela ne s'est jamais fait et ne serait pent-être pas souhaitable. Une ville est formée d'individus qu'il faut laisser s'exprimer de façon spontanée. Faire du bruit signifie qu'on vit. Vouloir le gérer le tnerait.

» Mais ce qui rend l'environnement urbain insupportable est qu'il est fait d'un trop grand nombre d'invariants, d'isorythmies : il faut y réintroduire des silences, mais aussi des tensions, de la diversité.

» A Hongkong, j'avais choisi une esplanade plantée de quelques arbres, bordée d'avenues bruyantes et de trois bouches de métro : un lieu de passages et de rencontres. Cette ville possède une identité sonore très forte, faite de bruits chinois millénaires et de sons internationaux. Nous avons commencé à opérer des prélèvements de sons en quadrillant systématiquement cet espace, mais en ratissant très large pour intégrer trams et voitures avoisinantes ; pour savoir, en fait, quelle partition se jouait quotidiennement dans ce quartier, et dans quel registre notre intervention devait se situer.

 Nous avons finalement installé quatre sources sonores au milieu de chaque côté du parc : deux axes de sons discrets qui se croisalent, qui n'attiralent vraiment l'attention que dans les trous du niveau sonore ambiant. J'ai pensé aux portes de certaines églises ou de certains temples qui créent chez le visiteur une impression de compression très forte après laquelle l'espace intérieur semble se dilater démesurément. C'est en cela que nous travaillons comme des architectes : nous utilisons le son comme un matériau destiné à donner une forme à l'espace.

- Il existe des villes structurées par le bruit de l'eau des fontaines, comme Grenade ou Aix...

- ... Et des lieux délimités par le chant des oiseaux comme les architectures cisterciennes. A chaque arbre son espèce : les moines le savaient très bien. Dans ce cas, c'est la nature qui apporte le son-ferment de l'espace. Pensez aussi à ces jardins japonais ou balinais et à leur science paysagère, appuyée sur une perception précise d'un espace acoustique. Des tuyaux de bambou y sont plantés çà et là, que l'eau courante fait basculer et qui, périodiquement, frappent une pierre. Ou ces jarres enterrées et accordées, dans lesquelles tombe une goutte d'eau à intervalles

A Osaka, vous n'avez pas choisi un jardin.

- Le jardin, c'est nous qui le construisons cette fois, par notre partition musicale! Nous nous installerons sur une piazza calme, un lieu esthétiquement inintéressant sinon qu'il est situé entre deux buildines géants - défis aux tremblements de terre - et le château médiéval reconstruit après la guerre : à midistance exactement du Japon traditionnel et du Japon hypermoderne. Symboliquement, c'est le meilleur endroit que nous pouvions trouver.

 Sur cette place, nous ne planterons pas des arbres, mais une forêt de buildings miniatures qui émettront des polyphonies vocales aux couleurs très européennes, retravaillées électroniquement. Les passants circuleront entre ces bosquets de souffles qui leur passeront au ras des mollets : ma conception du iardin à la française.... >

> Propos recueillis par ANNE REY.

\* « Urbasonic 89-90 », du 17 au 23 juillet à Osaka. Rens. : au siège d'Espaces nouveaux, 56, boulevard Davout, 75020, tél. : 43-56-30-99. L'opération est réalisée avec l'aide du ministère des affaires étrangères, l'AFAA, et des partenaires publics et privés

# L'axe majeur de Cergy-Pontoise

Dessiné per un artiste plasticien, Dani Karavan, matérialisé, si l'on peut dire. laser). Cette brèche n'était pas inscrite dans le ciel, par un rayon laser, l'axe ainsi dans les premiers plans de l'archimajeur de Cargy-Pontoise renoue avec la tecte. De même que le projet du sculptradition des grandes percées pratiquées teur, s'il répondait à la demande des dans les forêts royales de l'île de France, concepteurs de la ville nouvelle, en dépasavec la pensée humaniste de l'âge classique, avec un désir de projeter dans l'espace un ordre idéal du monde. C'est un parcours promenade de trois kilomètres qui va droit, dont chaque étape — il y en a douze, autant qu'il y a de mois dans l'année et d'heures de midi à minuit et de minuit à midi - a été pensée pour que le marcheur s'y retrouve, se retrouve en terrain de connaissance.

il a sa raison d'être, géographique, historique et urbanistique. Urbanistique d'abord. C'est en effet partant d'un cahier des charges précis que l'équipe d'architectes, d'urbanistes, d'ingénieurs, de paysagistes et de géomètres de Cergy ont fait appel à l'artiste, en 1980. Il s'agissait de donner à la ville nouvelle distribuée en fer à cheval autour d'une boucle de l'Oise. dont le centre était réservé à des parcs et à des étangs, une figne de force, de relier ces jardins aux deux rives et à l'axe rou-

Avoir demandé à un plasticien de concevoir cet aménagement est sans précédent dans l'histoire contemporaine des villes créées ex-nihilo. En France tout au moins. Si depuis Evry I d'Andraut et Parat on faisait appel à des artistes, c'était après qu'architectes et urbanistes eurent délimité la périmètre exact de leur intervention, pensée en termes de folie après coup et de « supplément d'âme ».

A Çergy, où l'axe majeur prend appui au cour de la piece des colonnes de Ricardo Boffil, à la tour-belvédère légèrement inclinée de Karavan, on tend à oublier un peu que le sculpteur, pour une fois, était là avant l'architecte et que c'est de leur dislogue qu'est né ce lieu métaphysique assez fort pour inspirer cinéastes et publi-

La brèche entre les bâtiments de l'hémicycle qui ouvre la ville au paysage de la vallée de l'Oise en un panorama assez veste pour permettre de découvrir à va pes toujours de soi. l'horizon les tours de la Défense (que l'axe

majeur rejoint par l'esprit - et le rayon sait d'emblée les vues. Et les budgets prévus. Aussi est-ce lentement que l'axe majeur se concrétise, chaque étape obligeant à trouver un nouveau financement.

Dans son état actuel, on ne saurait en juger qu'impartaitement. Manque trop de hauteur aux arbres, manque l'effet d'ensemble d'une construction mentale dont on n'a pour l'instant que le côté urbain, social et convivial, alors que le parcours est censé aboutir à trois kilomètres dans l'intimité d'une petite île où l'on se rend en barque pour y écouter solitairement le vent. Le projet est arrêté aujourd'hui aux colonnes de l'Esplanade, lieu de rencontre et d'animation, une fois passé le verger, rappel du Cergy agricole de naguère, il est arrêté juste au moment où le coteau planté d'arbres doit assurer la transition entre la part urbanisée du plateau et la vallée de l'Oise. Il y a encore beaucoup à faire : un théâ-

tre de plein air, dont la scène entourée d'eau intègre justement la rivière dans la perspective de l'axe et d'où une ailée perpendiculaire doit conduire à l'ancienne maison de Gérard Philipe, située dans un parc splendide ; une île astronomique dans l'esprit des jardins d'Egypte, d'Inde et du Mexique, qui permettra de mesurer le temps et d'observer les astres, et la pyramide de l'ilot où l'on pourra alier écouter le vent. Soit autant de jalons d'un parcours pensé, calculé très exactement pour que l'homme ait la possibilité de repenser son rapport au cosmos. Soit une belle idée de sculpture-paysage, soit un beau dessein comme sauls des artistes plasticiens peuvent sans doute les imaginer par-delà les limites des terrains jusque-là réservés, en se faisant tout à la fois architectes, urbanistes et jardiniers. Encore faut-il penser faire appel à eux quand il en est encore temps. Et qu'ils puissent vivre les aléas de la commande publique. Ce qui ne





TN bloc de l'édifice chinois vient de tom-

intervenir? Alors qu'on se hâte », écrit Colette en 1953. Je reviens du désert de Retz. La

curiosité pouvait me mener vers Ermenonville, vers

les fabriques (1) du château de Méréville ; mais

l'appel du désert est plus pressant que celui des

autres vestiges des jardins paysagistes. Son classe-

ment, au'il devra au maître architecte Jean-Charles

Moreux, arrivera-t-il à temps? Sauvera-t-on le der-

nièr témoignage d'une fantaisie picturale et architec-

turale qui, chérissant la ruine, son lierre, sa chèvre

brouteuse et son pont rompu, bâtissait le débris avec

des matériaux neufs et ébréchait exprès la tour?

Voué aux degrés déscellés, à la demi-chapelle rusti-

que, au quart de donjon, le site inspiré d'Hubert

Robert valait par l'ordonnance végétale et l'utilisa-

tion des plans. A Retz, il encadre une étrange colonne

détruite. Si l'effort de J.-C. Moreux donne ses fruits,

il faudra des mains assurées pour toucher à la labo-

rieuse ruine, conception d'un architecte anglomane,

expert à pincer la harpe et à tirer à l'arc, qui s'appe-

A l'époque où l'écrivain découvre le désert de Retz;

le parc est livré à lui-même depuis la veille de la

seconde guerre mondiale, en dépit de son classement

en 1942. Il n'a pourtant pes encore touché le fond du

désastre. Quinze années plus tard, il semble voné à la

disparition totale. Le pavillon chinois qu'Ezis a pu pho-

tographier n'est plus qu'un souvenir. La colonne

devant laquelle les surréalistes ont posé, masqués, est

fendue de haut en bas. Quelques voix s'élèvent, ici ou

là, pour sauver ces vestiges. Parmi eux, Olivier Chop-

pin de Janvry, un architecte passionné de jardins qui,

plus tard, restaurera le pavillon chinois de Cassan,

Par bonheur, André Malraux choisit Retz comme

exemple pour présenter, en décembre 1966, devant

l'Assemblée nationale, la loi qui porte son nom : « Le

désert de Retz, où se trouvent les vestiges les plus

importants de monuments chinois du dix-huitième

siècle, est la propriété d'un marchand forestier, qui

les laisse tomber, non pas en ruine, mais en poussière,

alors que c'est le seul lieu en Europe où existent de

telles œuvres. » Grâce au texte voté, l'administration

va pouvoir contraindre les propriétaires des sites

classés à effectuer les travaux nécessaires à leur sau-

vegarde. En cas de refus, les Monuments historiques

les entreprendront eux-mêmes. Les récalcitrants

seront dans l'obligation d'acquitter la moitié de l'addi-

Les propriétaires du Désert sont les héritiers d'un

ancien colonel de l'armée de l'air, M. Courtois, prési-

lait Racine de Monville. »

près de L'Isle-Adam.

ber, le reste va s'effritant... Faut-il

#### ... JARDINS DES CHAMPS

Il fallait s'y attendre. Les jardins ont à leur tour leur mois. Le mois des jardins, il n'y a plus de saison! C'est une initiative de l'Association pour l'art des paysages et des jardins, en abrégé ARPEJ, joli nom qui peut expliquer pourquoi ce « mois », inventé l'an dernier, rencontre le Jour de la musique, le 21 juin, note de fraîcheur à la veille de l'été.

L'ARPEJ a trouvé l'appui de Jack Lang et du ministre de l'Équipement, Michel Delebarre, d'un sponsor (la société quasi homonyme Delbard), d'associations et de propriétaires, dont plusieurs ont ouvert inhabituellement, et souvent gratuitement, leurs jardins au public le 28 mai. Car, pour l'occasion, juin, courtois, a commencé en mai. Et, pour terminer, les 23 et 24 juin auront lieu à Versailles les Rencontres internationales du Potager du Roy, organisées par deux écoles nationales supérieures, celle du paysage et celle d'horticulture.

Bien qu'à « dominante interprofessionnelle », ces rencontres, qui auront le jardin comme « thème fédérateur », seront l'occasion d'ouvrir au public le parc Balbi et le Potager du Roy comme seront ouverts en France quelque cent trente parcs peu ou mal connus : Courances, Courson ou la Vallée aux loups dans la région parisienne. Canon et l'arboretum d'Harcourt en Normandie, la Garenne-Lemot près de Nantes, le jardin exotique du val Rahmeh dans le Midi, celui de La Roche-Courbon dans les Charentes et les terrasses d'Hautefort en Dordogne; les hortillonnages d'Amiens à découvrir en bateau et le jardin d'altitude du Haut-Chitelet dans les Vosges, Busséol et Cordès en Auvergne, Bussy-Rabutin en Bourgogne ou Schoppenwihr en Alsace... Des parcours seront organisés le long des routes du val de Loire et de Normandie.

Un concours (1) doté de trois prix de 150 000 F, portant sur « la mise en valeur et la restauration d'un jardin historique », est ouvert.

Ce mois des jardins est aussi pour le ministère l'occasion de définir une politique qui lui a longtemps fait défaut. Cette année, 34 millions de francs seront débloqués pour remettre en état le patrimoine vert national. Encore faudra-t-il que cette aide arrive jusqu'à leurs destinataires. En l'absence de services spécifiques au ministère, ce sont les Monuments historiques qui gèrent ces sommes. Et combien de fois, dans un passé récent, la pierre a-t-elle bénéficié de la manne destinée au végétal! On peut d'ailleurs s'interroger sur la relative indifférence de nos concitoyens envers les jardins, Surtout quand on constate la ferveur de nos voisins britanniques ou italiens dans ce domaine. Notre pays a, certes, été le berceau d'un certain art des jardins. Mais celui-ci n'a t-il pas été hâtivement assimilé à l'oisiveté d'une classe disparue? De fait, la bourgeoisie française a toujours privilégié la pierre – placement oblige. Et la puissante mémoire paysanne de notre pays condamne inconsciemment cette occupation du sol, hédoniste et inutile.

F. E. et E. de R.

 Ce concours est organisé par la société Saint-Hilaire, 24 avenue Marcean, 75008 Paris. Les dossiers y seront adressés entre le 15 juin et le 1= octobre 1989.

★ Pour tous renseignements concernant ce mois des jardins, téléphoner au service de presse de la Direction du patrimoine, tél.: 40-15-82-92 ou 40-15-82-70.

# Dans le désert de Retz,

C'est une des premières fois qu'un jardin est traité, sur le plan de la restauration, comme un monument historique. Il s'agit du désert de Retz, en bordure de la forêt de Mariy. Cet archétype du « pays d'Illusions », folie en vogue à la fin du dix-huitlème siècle, est ainsi en passe d'être sauvé, après maintes péripéties.

dent de la Société des steeple chases de France, qui s'est tonjours plus intéressé aux chevaux de son haras de Joyenval qu'an parc de Retz. Retranchés dans leur volonté de ne rien faire, ils entament une guétilla juridique. Qu'ils perdent. Une campagne de sauvegarde, conduite par Olivier Choppin de Janviy, permet de consolider la colonne menacée et de relever l'une des fabriques : une pyramide rêduite à un tas de pierres. Mais le parc est devenu une jungle inextricable qu'apprécient les chasseurs de trésons et les amateurs de discrètes réunions ésotériques. Peu après la mort de Gérard Lebovici, les amis du producteur assassiné se réunirent ici pour lui rendre un dernier hommage. si l'on en croit une pancarte clouée sur un arbre à cinq mètres de hauteur. Mais la présence la plus marquante est colle des habituels vandales, qui saccagent les bâtiments tout juste restaurés.

#### LE GOLF, UNE BONNE IDÉE ?

Tout est à recommencer. Par chance les héritiers Courtois finissent par vendre leur patrimoine. Le groupe Worms qui l'acquiert trouve dans le lot les 40 hectares du désert de Retz – 20 hectares de parc proprement dit et 20 hectares de terres agricoles. Que faire de ce morceau de verdure proliférante, classée et inconstructible? Comme Worms avait également acheté le domaine de Joyenval, une plaine de 200 hectares jouxiant le désert, les responsables du groupe financier caressent l'idée d'y installer un centre de loisirs avec maisonnettes et attractions diverses. Le projet est refusé par l'administration.

C'est alors qu'Olivier Choppin de Janvry entre en scène à nouveau et convainc les financiers de leur mauvais choix. Pourquoi ne pas reconstituer le parc et transformer les terrains environnants en un golf, puisque, paraît-il, la région parisienne en manque? Si l'idée du golf séduit les responsables du groupe Worms, ces derniers ne veulent pas se lancer dans une opération qu'ils jugent hasardeuse, voire ruineuse : la gestion d'un patrimoine historique. Ils préfèrent le céder pour une somme symbolique à l'architecte. A lui de se débrouiller ensuite pour le faire vivre. Ainsi

naquit la Société civile du désert de Retz qu'Olivier Choppin de Janvry fonde avec un de ses amis, Jean-Marc Heftler.

Ainsi rien n'empêche plus le désert de retrouver son éclat. Rien sinon le neif de la guerre et quelques tracasseries administratives. Pour remettre le parc en état, il faut une bonne douzaine de millions de francs. Trois pistes de financement sont explorées. Le groupe Worms, en échange de l'utilisation pour son golf des 20 hectares périphériques du désert, accepte de verser, pendant quarante cinq ans, 300 000 F chacme année. Il assure, en outre, l'entretien de la partie dont il a l'usufruit, promet de reconstituer sur cette parcelle l'une des fabriques disparues (le petit bâtiment servira à camoufler une pompe) et charge Choppin de Janvry de dessiner le golf. Ensuite, côté Etat, Retz bénéficie immédiatement du plan quinquemal lancé par François Léctard en 1987. Grâce à lui, les Monuments historiques s'engagent à financer 50% des travaux de réfection entrepris par les propriétaires. A condition qu'une convention soit signée entre les deux parties. Retz doit donc bénéficier, pendant can ans, de 1 million à 1,5 million de francs. Le problème c'est que l'Etat paie avec un retard toujours plus grand. Les factures présentées début 1987 ne sont honorées que fin 1988. Et quand l'association, qui verse ponctuellement son obole, se plaint et menace d'agir de la même manière, l'administration, drappée dans sa dignité, constate la « rupture de la convention ». Ancune somme n'a donc été versée en 1988 et 1989. Les travaux entrepris sont considérablement ralentis.

Mais ce qui a été réalisé change déjà considérablement la physionomie du désert. La jungle a fait place au parc. Les essences rares ont été dégagées. Phis de trois cents arbres ont été soignés. Le terrain est drainé. Les étangs et les misseaux sont carés. Des percées sont ménagées sur la plaine de Joyenval. Dans la colonne, dégagée de sa cuirasse végétale, un escalier en via a repris sa place grâce à la générosité de la Fondation Gould. Le gouvernement des Etais-Unis a fait cadeau de treize séquoias qui me demandeat qu'à devenir géants. La société Ugine a permis la reconstitution d'une fabrique, la teate tartare, dont il existait un modèle en Suède. Enfin, le mur d'enceinte est en passe d'être remonté. Et c'est là que de nouveaux problèmes se posent.

2223 Burney Co.

≧Z; <u>v</u>...



Le temple de Pan, une des « fabriques » de Retz.

عِلَدًا صنه الأصل

**NOUVELLES** 

**EXPOSITIONS** 

tisme, Jean Pougny quitta la bre la poésie et l'art, une Russie en 1920 et s'installa enquête sur les allégories du

à Paris, où il s'adonna à la Parnasse du scizième au

nature morte, au paysage de vingtième siècle, à travers la ville et au thème de l'Arlequin. Nombre

sculpteur Bogratchew, qui Flore, entrée porte Jeujerd, était un ami, et dont les côté jardin des Tuileries,

Bogratchew-

Signataire avec Malévitch

du manifeste du Supréma-

d'œuvres de l'exposition trés.

viennent de la collection du

sculptures sont présentées

Musée Bourdelle, 16, rue

Antoine-Bourdelle, Paris 15°. Tél : 45-48-87-27. Tous les

jours soud tundi et jours fériés de 10 h à 17 h 40. Du 1" join

L'histoire du chef-d'œuvre

de Soufflot est compliquée. Louis XV posa la première pierre de cette croix grecque

dédiée à sainte Geneviève.

Les travaux trainèrent en

longueur; et l'architecte

était mort quand l'église fut ouverte à la veille de la

Révolution. Pour peu de temps. Sa transformation en

temple de la Raison

s'accompagna de modifica-tions architecturales qui en

augmentèrent la raideur et

Caisse nationale des monu-ments historiques, hôtel de Sully, 62, rue Seint-Antoine, Paris 4°. Tél : 42-74-22-22.

Tous les jours seuf jours fériés de 10 h à 18 h. Du 31 mai su

des dessins, des aquarelles,

des gouaches, des collages,

des livres et disques, pour

arpenter les « paysages du

mental » d'un peintre philo-

sophe, en compagnie d'un livre de Michel Ragon sur

Jean Dubuffet.

Asseyez-vous en suédois !

Avec l'architecte Erik Gun-

nar Asplund, le sculpteur John Kandell et le designer

Jonas Bohlin. Soit trois générations d'art du meuble

en Suède depuis un demi-

Centre culturel suédois, hôtel

de Marie - 11, rue Payonne, Paris, 3º. Tél : 42-71-82-20.

Tous les jours sour landi de 12 h à 18 h. Jusqu'au 13 jus-

Né à Grasse en 1820, ce fils

de parfumeur s'éprend de la expe

De la Riviera

**GALERIE FELIX VERCEL** 

9, avenue Matignon Paris 8º

Tél. (1) 42 56 25 19

peintures récentes

à la côte d'Azur

30 juž**ile**t. 22 F.

Jean Dubuffet

De l'église cu temple

de la raison :

le Panthéon

Pougny

L'inspiration

Autour d'une toile maître

de Nicolas Poussin, qui célè-

Paris 1". Tel : 40-20-51-51.

2 juin au 28 août. 25 F (billet

Ivan Lendl n'est pas scule-ment le nº 1 du tennis mon-

dial. C'est aussi un amateur

d'art. Le musée de l'Affiche

expose sa collection de

Mucha, le plus parisien des artistes tchèques, inventeur

du style « vermicelle ».

champion de la décoration

florele, qui régna sur l'art

décoratif français de 1895 à

Muzée de la publicité. 18, ruo de Paradia, Paris 10°. Tél : 42-48-12-09. Tous les jours seuf mardi de 12 h à 18 h. Du

31 mai an 17 iuitlet. 18 F.

Jacques Villon, Corne Glane

En plus de cent gravures.

pour la plupart issues de la collection de M. et

Mme Pressat, l'œuvre en

noir et blanc d'un peintre qui débuta comme illustra-

qu'il aima faire passer dans des visages et paysages

gravés, taillés, tramés au

Musée du dessin et de

l'estempe originale, hôtel de ville, place Charles-Valentin.

59820 Gravelines. Tol. : 28-

che de 14 houres à 18 houres,

photographie après avoir

etudié la peinture avec lngres. Moderne et vision-naire, il archive les sites du

midi de la France en 1860.

avec une grande variété de points de vue. Et brosse un

superbe portrait d'un patri-moine architectural à jamais

disparu. Cet hommage se compose de quatre-vingt-dix

tirages originaux sur papier

Peinis de Tokyo, 13, av. du Président-Wilson, Perio, 16-. 76: 47-23-36-53. Tous les

jours seuf mardi de 9 h 45 à 17 h. Jusqu'eu 21 soût. 26 F (comprenent l'ensemble des expositions).

GALERIE ARIEL

CONFRONTATION

DOUCE!

POLIAKOFF

25 mai - 30 juin

PROSCENIUM

<u>Gravelines</u>

collection

Des Lieux et non-lieux et teur de mode à la Belle Epo-

des Figures équivoques, et des dessins, des aquarelles.

Galerie Jeanne Bucher, 53, rue de Seine, Paris 6-16: 43-26-22-32. Tous les 76: 43-26-22-32. Tous les

jours souf dimenche, kundi de 9 h à 13 h et de 14 h à fermé le mordi. Entrée gra-

16 h 30. Du 31 mai su 20 just- tuins. Du 2 juin au 3 capters-

**SÉLECTION PARIS** 

1910.

9 h à 18 h. Confér Merc Funsro5 lundi 12 juin à 18 h 30 à l'Auditorium. Du

d'Eccès au musée).

du poète

Le pavillon chinois photographié par izis avant sa complète disparition

Visites guidées

Les parcs à fabriques ont été particulière

ment nombreux dans la région parisienne. Rares sont ceux qui sont pervenus jusqu'à

nous. Le parc Moncsau, dessiné par Carmon-

telle pour le duc d'Orléans, a perdu la moitié

de sa superficie, la plupart de ses monuments ont disperu. Certains ont été transplantés ail-leurs, comme le temple de l'Amour, recons-truit à l'extrémité de l'Île de La Jatte. De la

folie Saint-James à Neuilly, dessinée par Belanger, il ne reste que le « rocher » qui enserre un temple dorique, à l'extrémité d'un terrain de basket. La Nymphée de Soufflot,

est l'unique survivante d'un parc défunt.

Dans le parc de Versailles, on peut toujours voir le belvédère et le temple de l'Amour

conçus pour Marie-Antoinette par l'archi-

Le parc d'Ermenonville est lui aussi ouvert au public. C'est le marquis de Girardin qui le

dessina lui-même. Il fit drainer son domains

fort marécageux, creusa un étang, planta des arbres, ouvrit des perspectives et parsema

son parc de fabriques. Il en reste quelques-umes : l'autel de la Rêverie, la table des

Mères, le banc rustique destiné su repos des

vieillards, un dolmen et un temple de la Philo-

sophie, volontairement inschevé. Girardin

recommande, dans son traité, comme un

motif particulièrement évocateur, « une urne

renfermant les cendres de deux amants fidèles ». Il dut se contenter de celles de Jean-Jacques Rousseau qui, jusqu'à la Révolution, reposèrent sur une lle plantée de peu-

tecte Midue.

pliers.

18 mai

1989

10 juin

Contemporain de Monville, Alexandre de Laborde

avait lui aussi dispersé dans son parc de Méréville,

dessiné par Hubert Robert, toute une série de monu-

ments, grottes et temples. La plupart de ces fabriques

ont été, hélas! démontées et transportées au château

de Jeurre, à quelques kilomètres de là. On peut les

voir hors de leur cadre. Laborde a laissé sous l'Empire

une Description des jardins de France. Il y évoque

avec nostalgie cette époque où « vingt arpents pou-

vaient contenir un cours complet de morale ; une pro-

menade rappelait tous les devoirs et tous les senti-

ments; chaque rocher disait quelque chose de tendre,

chaque arbre portait une devise sentimentale conçues

dans l'innocence des premiers âges ou dictée par celle

du propriétaire ». Mais plus loin il remarque : « Ces

emblèmes ne produisaient pas toujours l'effet que

l'on désirait. Des gens distraits, des femmes légères,

riaient dans l'allée des tombeaux ; on se disputait sur

le banc de l'amitié; on jouait gros jeu sous le chaume

d'une cabane rustique ; et les voûtes sombres n'inspi-

Quelques années plus tard, les fabriques commurent

une apothéose héroique. Pas de fêtes publiques après

1789 sans temple de l'Immortalité, pyramide funé-

raire, autel de la Raison ou rocher de la Liberté. Ce ne

fut qu'un dernier seu d'artifice. La révolution indus-

trielle oublia ces vestiges d'un âge révolu où l'on

croyait que tout le bonheur du monde pouvait tenir

★ Le désert de Retz est ouvert certains jours sur rendez

vous et tous les dimanches de juin à 15 h. Renseignements

EMMANUEL DE ROUX.

SALON DE LA MAISON

DES LOISIRS

ET DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Matou

ILE DES IMPRESSIONNISTES CHATOU (78)

EXPONELLES 74 40 NM Telement 10 M2

ملذامنه الأصل

dans un jardin.

an 39.76.90.37.

(1) Petites maisons de fastaisie.

raient pas toujours des pensées bien religieuses. »

DANS UNE MONTAGNE DE VERDURE

sauvegarde du parc, l'ONF réclame une somme coquette. Elle refuse, par ailleurs, de rouvrir la route Dauphine, à travers la forêt de Marly, qui permettrait

aux futurs visiteurs d'accéder au désert par son entrée

principale. Le ministre de la culture comme celui de

l'agriculture ont beau donner, par écrit, leur accord,

l'administration des forêts fait la sourde oreille. Pourtant cette arrivée est nécessaire pour saisir toute la

signification du parc et donc l'achamement de ses

C'est à Retz, en effet, qu'en 1774, François Nicolas Racine de Monville, petit-fils d'un richissime fermier

général, se paya une fautaisie qui fit jaser toute l'Europe. Ce personnage ne passait pas inaperçu:

amant de la comtesse du Barry, compagnon fidèle da

duc d'Orléans, musicien accompli, botaniste éclairé,

esprit caustique, « il dansait supérleurement, nous dit

son concurrent Dufort de Cheverny, et réussissait à étonner dans tous les exercices, montant à cheval, jouant à la paume, touchant les instruments, tirant

des flèches avec un arc mieux qu'un sauvage ». Le luxe « oriental » de son hôtel parisien, construit sur les

plans de Boullée, avait assis sa réputation. Cette fois-

ci, Monville n'eut pas besoin d'architecte. Il imagina

hi-même les bâtiments qui allaient peupler sa thé-baide : un parc planté d'espèces rares et aménagé

En dix ans, au gré de sa fantaisie, tout en respec-tant les lois rigogreuses d'un genre qui faisait fureur.

il disperse savamment un temple grec, un théâtre découvert, une pyramide qui dissimule une glacière, un pavillon chinois et un obélisque égyptien en tôle.

Une tente tartare servait de salle d'armes et des serres

chandes abritaient les espèces les plus rares de sa col-

lection botanique. Mais la grande réussite de Monville

est sans conteste cette colonne détruite, habilement « ruinée », de 15 mètres de diamètre, où, sur cinq niveaux, l'ingénieux propriétaire avait installé un agréable logement. Des fissures partent du sommet et

s'élargissent par endroits pour permettre l'éclairage du dernier étage. De l'entrée du domaine, qui se fait à

travers une grotte veillée par deux satyres de tôle, on

découvre le parc d'un seul coup d'œil. Tout ce que

pouvait véhiculer une philosophie des Lumières revue par la cour de Versailles et les saloas du Palais-Royal

se trouvait rassemblé dans ce lieu, microcosme parfait

de la société « éclairée » de son temps. De Marie-

Antoinette à Jefferson, futur président des Etats-Unis,

et du prince de Ligne à Gustave III de Suède, les curieux affinèrent pour admirer la dernière folie de

Folie? Jurgis Baltrusaitis parle plutôt de « pays d'illusions ». C'est l'Anglais Chambers qui, après plusieurs voyages en Chine, devint, au dix-huitième siè-

cle, le théoricien de ce nouvel art paysager. Par rap-

port à la nature ordinaire (la prose), le jardin doit

être un poème héroïque. Et ses anteurs doivent être

des poètes dont l'imagination va au-delà du réel. Ils

doivent s'approyer sur l'exemple des Chinois, qui

découpent le terrain à aménager non pas géométrique-

ment, comme en Europe, mais par scènes. Chacune

ayant son point de vue marqué par un édifice. On doit

venir dans un jardin pour voir, mais aussi pour y jouer

rejoint la dramaturgie proprement dite », note Bal-

trusaitis. Après l'abstraction du jardin à la française,

l'imagination aiguillonnée par l'exotisme et la décou-

verte de mondes nouveaux se plaît à créer ces « pays

d'illusions - où une Chine de songe côtoie la Grèce

antique, l'Egypte ancienne ou la lointaine Tartarie,

toutes aussi inventées. Et comme l'érudition du siècle

brille par son éclectisme, ces lieux sont aussi des ency-

clopédies vivantes. « Le pays d'illusions n'est pas seu-

lement un microcosme fantastique, remarque encore

Baltruszitis. Il est aussi une somme de connaissances

et une raison des expériences et des recherches dans

les domaines les plus divers qui y gravitent. C'est un jardin des plantes et un jardin zoologique, un champ

d'irrigation et un musée minéralogique (...) Et c'est

aussi un musée en plein air de monuments de diffé-

Mais, quel que soit le dessein de ces jardins, ils

sont, avant tout, un lien d'évasion, un refuge, un

paradis, dont l'inventeur a la clé. Ces jardins de

l'intelligence sont surtout des jardins du sentiment.

GALERIE DES ORFEVRES

66, quai des Orfèvres 75001 Paris @ 43.26.81.30

JEAN-PELTIER

Peintre de la Marine - 1907-1984

16 MAI - 3 JUIN

GALERIE CLAUDE BERNARD

7-9, rue des Beaux-Arts, 75006 PARIS

Tel. : (1) 43 26 97 07

JUAN CARDENAS

Peintures et Dessins

du 18 mai au 24 juin

rents pays de tous les temps. >

une pièce. • La vie de la nature a sa di

dans le goût anglo-chinois.

l'homme à la mode.

CHINE DE SONGE

les illusions retrouvées

Ber - Transition

Santania de la comp

Andrew Street And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t Party of Party of A SEED CO. TOTAL CO. Frank at the State St. States .

... **摩切** 🗱 प्रस्था - 👉

Le calendrier des expositions paraît désorm dans le Monde du jeudi (daté vendredi), soit le ent Arts-Speciacles.

Pour seter la parution du catalogue raisonné des cenvres de Matisse dans les collections du Musée national d'art moderne, une centaine de feuilles évoquent l'évolution de son œuvre, du fauvisme aux derniers pro-jets pour Vence. Admirable, naturellement

Centre Georges-Pompidos solle d'art graphique, place Georges-Pompidou, Paris, 4'. Georges-Portpidou, Paris, 4. Tál : 42-77-12-83. Tous les jours sauf mardi de 12 h à 22 h, samedi, dimanche de 10 h è 22 h. Jusqu'au 27 août.

Jean Fautrier

Le projet d'une exposition Fautrier était dans l'air du côté de Beaubourg, avant de se concrétiser an Musée d'art moderne de la Ville de Paris. Qui rend un grand et juste hommage à l'auteur des Otages : plus de cent cinquante peintures, des dessins, des gravures ainsi que la quasi-totalité des sculptures retracent l'ensemble du parcours de cet artiste majent de la scène francaise.

Mission d'art moderne de la Ville de Paris, 11, av. de Président-Wilson, Paris, 18. Tél : 47-23-81-27. Tous les jours souf lundi de 10 h à 17 h 40, mercredi jusqu'à 20 h 30. Jusqu'au 24 septembre. 15 F.

#### La Légende d'Ossian illustrée par Girodet

Ossian n'existait pas, et les héros de son Olympe scandi-nave non plus. Mais Girodet a donné figures et formes à ces fantômes. Ses dessins et lithographies – parmi les premières du genre – sont à la convergence du néolassicisme et de l'onirique.

Bibliotkèque Marmottan, 19, rue Salomon-Reinsch, menart. 92100. T&: 48-05-22-64. Toss les jours seef lundi et mardi de 14 h 30 à 18 h. Jusqu'au

#### Les Siècles d'or de la médecine

La médecine de l'Ancien Régime ne limite pas aux préceptes des praticiens de Molière - Clystérium donaré, postéa seignaré, ensuitta purgaré ». L'exposition de Jardin des Plantes nous racente l'évolution de cette science, du XVe au XVIII siècle, à Padoue, l'une des plus célèbres uni-versités d'Europe. C'est aussi une plongée dans un imaginaire des plus curieux.

Managem d'histoire esturalle. galerie de zorlogie 38, rue Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris. 5-, Tal : 43-36-14-41. Tous les jours souf merdi de 10 h à 11 h à 18 h. Jusqu'au 18 décembre, 25 F.

#### Le Yoyage en Halie

De Legray à Bonnard, de Zola aux reportages com-mandés par Albert Kahn, l'Italie telle qu'elle fut perçue, vue et imaginée par les professionnels et amateurs, voyageurs, érudits ou simples curieux. Etudes de ruines, portraits et paysages brossent, en 150 photographies, un somptueux pano-

Fondation Doese - Thiers. 27, place Saint-Georges, Paris, 9. Td.: 48-78-14-33. Tous les jours seuf kundi de 11 h à 18 h 30. Jusqu'eu 31 solt. 15 F.

#### Magiciens de la Terra

Au 5º étage du Centre Georges-Pompidou et à la Grande Halle de La Villette, une exposition d'art contemporain d'un type nouveau, dont on peut discuter des tenants et aboutissants.

Tout en lui reconnaissant le mérite de vouloir faire éclater les frontières de la scène internationale en rassemblant sous un même toit, des vedettes de la création occidentale et des incomus venus d'Afrique, d'Océanie, de Chine, d'Amérique centrale. Pour un dialogue des

grande galerie, 5º étage, place Georges-Pompidou, Paris, 4º. TA : 42-77-12-33. Tous les jours seuf marci de 12 h à 22 h, samedi, dimenche et jours fériés de 10 h à 22 h. Jusqu'eu 14 seût. 32 F. 50 F (billet couplé Grande Halle et Centre Georges-Pompidou).

cultures du monde.

#### Michel-Ange dessinateur

« Seal art et science existant sur la terre », le dessin, pour Michel-Ange était une prati-que quotidienne. Dessins d'architecture, dessins d'anatomie, études pour les fresques de la Sixtine ou pour les sculptures du tourbeau des Médicis, projets pour la Bibliothèque laurentienne...Sélectionnées dans les plus grandes collections par Michael Hirst, professeur à l'institut Courtand de Londres, les quatre-vingthuit feuilles offrent au public une anthologie des méthodes de Michel-Ange dessinateur à chacune des grandes étapes de sa car-

Musée de Louvre, galerie Moilion, Entrée par la Pyramide, direction Denon. Paris. 1st. Tél : 40-20-61-51. Tous les joure seuf merdi de 9 h à 18 h, octurnes mercredi jusqu'è 21 h 45 et un kendi sur deux a. u vo et un amen sur deux jusqu'à 21 h 45. Vis. conf. fee landi, jeudi. samedi à 15 h 15. Jusqu'au 31 juillet. 25 F + 7 F (majoration du droit d'enarée

#### 1889, la tour Eiffel et l'Exposition universelle

Une célébration peut en cacher une autre. On souffle an musée d'Orsay les 100 bongies de la Tour, ellemême dressée pour le centetille. C'est anssi l'occasion de revisiter l'Exposition uni-verselle de 1889, fête du métal et de la faïence polychrome, où pour la première fois les visiteurs purent contempler les habitants des lointaines colonies de la République.

Musée d'Orsay, quel Asetole-France, Paris, 7·. Tél : 40-49-48-14. Tous les jours sauf kundî de 9 h à 21 h 15, sa ache de 9 h à 17 h 30. Jeneur'su 15 acet, 30 F.

#### Miniatures de l'Inde impériale

On voit trop rarement, en France, les œuvres des artistes indiens du seizième siècle, époque bénie où l'empereur moghol Akbar encourageait peintres et illustrateurs. Ces miniaturistes ont créé une véritable école raffinée et inventive. Leur usage de la couleur et leur dessin conjuguent har-monie et description de la nature et des hommes. On verra ainsi quelques-uns de ces portraits qui firent, plus tard, l'admiration de l'Europe et influèrent sur l'art de Matisse.

Mosés autional des Arts asistiques - Guimet, 6, pl. d'iéna, Peris, 10°. Tél : 47-23-61-65. Tous les jours sonf murdi de 9 h 45 à 17 h. Juaqu'au 10 juliet. 18 F.

#### Petits et Grands Théâtres do marquis de Sade

L'embastillement du « Divin Marquis » qui, pour un peu, aurait été libéré le jour de la prise de la forteresse, serait-il à l'origine de cette exposition? C'est en tout cas la première jamais

consacrée à Sade. A Sade, homme de théâtre, amateur de comédiennes et auteur d'une vingtaine de pièces.

Paris Art Center, 36, rue Feire, Paris, 15°. Tél : 43-22guière, Peris, 16º. Tél : 43-22-39-47. Yous les jours seuf dimenche, land et jours fériés de 14 h à 19 h. Jusqu'au

#### ou Décoratif

Chevaux de bois signés Gustave Bayol, sculpteur à Angers longtemps avant que le bestiaire des manèges se mette à l'heure de Walt Disney, marionnettes, jeux d'adresse, machines à sous des années 40... La collection d'un particulier émerveillé par l'art populaire et le décor des baraques forgines.

Billancourt, 22, rue de la Belle-Fezilla, Boulogne-Billemcourt, 92000. Tell : 46-84-77-95. Tous les jours de 9 h à 21 h, dimenche de 10 h à 12 h, Jusqu'au 2 juillet.

#### de règne

Ubu, un morceau de roi, morceau de choix, en matière d'illustration de la capidité et de la bêtise. Bonnard, Rouault, Zadkine, Matta, Ernst, Miro et bien d'autres artistes s'en sont emparés pour catalyser leur vision critique du monde. Avant les grandes réincarnstions du personnage de larry au théâtre, à la télévision. dans la vie conrante...

12. rue Surcouf, Paris, 7º. T& : 45-56-60-17. Tous les jours seuf dimenche et jours fériés de 11 h à 18 h.

## **GALERIES**

Pable Garagilo Pour la première fois, u

exposition simultanée des sculptures de Gargallo et des découpages de carton dont il se servait pour calculer proportions et formes. Passionnant et superbe.

d'Alger, Paris, 1". Tél : 42-96-37-98. Tous les jours sauf samed et dia 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30.

#### Charles Gir

On a situé parfois entre Gavarni et Guys ce dessinateur de presse, caricaturiste et affichiste, qui apure Mais il avait aussi le goût de la musique, de la danse et da speciacle de music-hall.

de Seine, Paris, Ct. Tél : 43-64-92-01. Tous les jours seuf manche et kandi de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 15 à 19 h. Amou'an 24 julia.

#### Charles Lapicque

De Jeanne d'Arc traversant la Loire (1940), où le peinthe developpe and concebtion de la conleur contraire aux théories habituelles vonlant que le bleu creuse l'espace, jusqu'à la peinture fondante du Tigre des Ming, en passant par les vues baroques de Venise, un choix de tableaux complété par des œuvres sur papier présen-tées à la galerie voisine de Thomas Le Guillou.

Galerie Louis Carré, 10, av. de Messine, Paris, 8º. Tél : 45-62-57-07. Your les jours seuf dimenche de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30, semedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30. Janqu'au 13 juillet.

#### Claudio Parmiggiani

La Barque du soleil, tel est le titre de l'unique œuvre présentée, ici, par ce Turinois oui renoue avec la tradition ésotérique, de l'Egypte ancienne à la

Galerie Durand-Dessert, 43, rue de Montmorency, Paris, 3°. Tél : 42-78-29-68. Tous les lours seuf dimanche Justou'au 22 millet.

Giuseppe Pettone

Dans ses œuvres nouvelles le sculpteur italien s'est inté ressé aux allées et venues de travailleurs qui, pendant plus d'un siècie, ont creusé de leurs pas la pierre d'un escalier d'usine, dans le Yorkshire. Et il en a fait le relevé. Son exposition s'intitule : « Courbes de niveau ».

Galerie Burand-Dessert. 3, rue des Haudriettes, Paris, 3º. Tál: 42-77-63-60. Tous les jours souf dimenche et landi de 14 h à 19 h, semedi de 11 h à 19 h. Josqu'au 22 juillet.

Niki de Saint Phalle Ludiques et souvent monumentales, les œuvres des années 80, dont certaines ont été « stabilisées » par Jean Tinguely, autreme dit des œuvres réalisées à quatre mains, comme la fontaine Stravinsky à Beaubourg, on la fontaine de Château-Chinon, inaugurée

ca 1988. JGM Galerie, 8 bis, rue Jacques-Callot, Paris, 6. Tel : 43-26-12-05. Tous les jours seuf dimenche et kendi de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 19 h. Jessepa asi 24 jeda.

#### Hervé Télémaque

Hàchées, mêlées, reconstruites, les images d'un kaléidoscope mental où les souvenirs d'attaches lointaines college à la réalité quotidienne d'un peintre, qui connaît la peinture.

Galerie J. Moussion, 110, rue Vielle de Temple, Paris, 3. Tél : 48-87-75-91. Tous les jours sauf kadi de 11 h à 20 h. Jusqu'sa 30 juin.

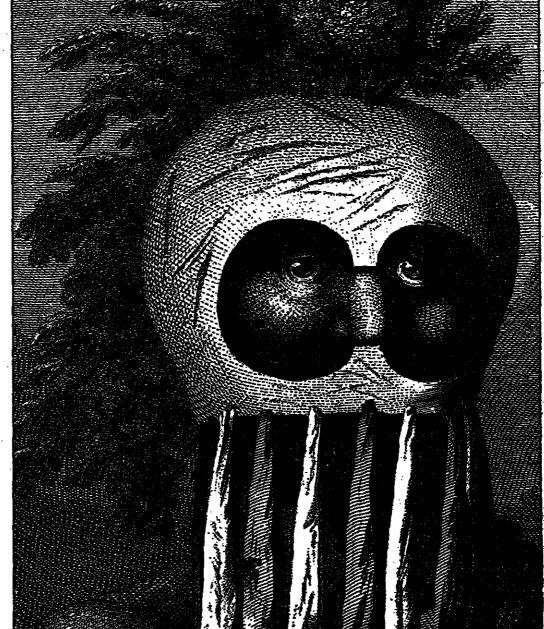

Illustration anonyme tirée des « Voyages de Cook ». Le marquis de Sade a sûre-ment le le récit du navigateur. On en retrouve un écho dans son roman « Aline et Valcour ». A voir : l'expesition Sade

du Paris Art Center.

# **RÉGIONS**

#### <u>Alencon</u> Charles Léandre

prix de Rome, mais il vira bien, poisqu'il devint dessipar sea collaborations dans de nombreux journaux dont la Caricature, le Rire, rivari, il vécut beaucoup à Montmartre, où il aimait donner des fêtes. Il fit aussi de la gravure moins drôle.

Musée des bemix-arts et de le dentelle, rue Aveline, Alexcon. Tél. : 33-32-40-07. De 10 heures à 12 heures et de 14 houres à 18 heures, formé ie kindi. Jungu'au 4 septem

#### <u>Calais</u> Sculptures du XXº siècle

Laurens, Lipchitz, Pevaner, Archipenko, Giacometti, Caro, tous sculpteurs maieurs de ce siècle ont été collectionnés par le Wilhelm-Lembrack Museum de Duisbourg. Ceini-ci a prêté leurs œuvres au musée de Calais, qui a rarement été à pareille fête.

Musée de Calais, 25, rue Richelm 82100 200 62-00. De 10 heures à 12 houres et de 14 heures à 17 h 30, fermé le mardi. Jusqu'en 2 juillet.

tion américaine, de l'art géo-

Elève de Cabanel, il rata le nateur d'humour, Célèbre l'Assiette au beurre, le Cha-

Hvstrés

#### Grenoble Loon Polk Smith

ma, l'activité de Léon Polk Smith reste pen étadiée et n'a jamais été consa-

crée par une importante rétrospective, même aux Etats-Unis. Le musée de Grenoble, après celni de Ludwigshafen, comble donc une lacune.

Musée de peinture et de sculpture, place de Verdus, 38000, Tél. : 78-54-09-82. De 10 houres à 12 houres et de 14 houres à 18 houres, formé le merdi. Jacqu'eu 10 jaillet.

#### Albert Skira éditeur de livres

par les pointres Albert Skira commença sa carrière d'éditeur en publiant les Métamorphoses d'Ovide, illustrées par

Picasso. Matisse, Dali, Beaudin, Derain, Masson à leur tour furent convics à la réalisation de très beaux livres, dont les éditions originales sont présentées, accompagnées d'eauxfortes, de cuivres, de bois, de documents.

Librairie Arthund, 23, Grande-Rue, 38000. Tél.: 76-42-49-81. De 10 heures à

#### Lyon De Géricault à Léger Le musée des Besux-Arts de

Lyon est l'un des plus riches de France. On peut le vérifier anssi à son cabinet des dessins, qui est en pleia redéploiement. L'exposition Bien que son rôle dans le actuelle compte une forte développement de l'abstrac- majorité d'œuvres du dixneuvième siècle, notamment

de Prud'hon, Courbet. lagres, Degas et Rodin. Mueée des Beetst-Arts, paleie Terrestz. Tél. : 78-28-07-66. De 10 h 30 à 18 heures

formé la kindi et la mer

#### June 2 sept Trésors

d'orfèvrerie gallo-romains Composé grâce à des prêts généreux du British Museum et d'antres musées européens, un panorama très riche de pièces rates. Coupes, hanaps, cenochots et vaisselle de table, tens ornés de motifs reponsés de placages et de dorures.

Mande de la chilication del romaine, 17, rue Clabers. 89005, Tel.: 78-25-94-58. De 9 h 30 à 12 hourse et de 14 res à 18 hourse, formé l hourse à 18 hourse, formé la landi et le march, Jusqu'en 27

10 mm 2 mm

i gan i s

The transfer of the party

are from the

AND AMERICA

**1950년** 선생들 (4년 10년 - 11년

The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon

Marie San III Se de la con-

THE PARTY OF THE SALE

Carried Contract

Action -

talen er er er er er

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Exp. Page 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1 and 1

The second residence of

12 E

Taken ...

133-

55 - A. W.

4200

The state of

æiε<sub>nei</sub>ş ,

#### Robert Surry, Peter Downsbrough.

Des leures, des mots, des lignes, des barres et des images de la présenceabsence de l'art, ou les jeux conceptuels de trois Américains qui out choisi l'espace de l'exposition comme sujet de leurs ocuvres. Pas faciles, Musée Ssiat-Pierre ert contemporain. 78, rue de Président-Edouard-Herriot, F-89001. Tel. : 78-30-50-66. formé le mardi. Jusqu'au 14 juin.

#### <u>Marcq-en-Barceo</u> Avant la Pyramide.

le Louvre Une exposition sur les fouilles conduites avant les travaux de construction de la Pyramide. Pas moins de quaire cents objets du haut Moyen Age au dixnenvième siècle, dont les fameux moules de Bernard Palissy, y sont présentés.

Fondation Septentrion. 59700 Tal : 20-48-28-37. De 14 hourse à 18 hourse, le rache de 14 beures à 19 hourse, formé le lundi.

#### <u>Nantes</u> Le démon des auges

Latins, heroques et mystiques, quinze artistes Angeles sont invités à Nantes. Ils sont les auteurs de muraux, d'environnements, d'estampes, de pas-tels, et participent du renouveau de la figuration des аниесь 80.

CRDC, 7, rue Chancole-de-la Madeleins, 44000 et Zoo-Galerie, 1, rus de Santauli, 44000. T&L : 40-89-00-55.

#### <u>Scint-Etienne</u> Voir la musique

Ou entendre la peinture des musiciens? A travers un choix de partitions contemporaines, croisements de sons, de couleurs, de rythmes, de lignes, d'images...

Manie d'art moderne. La Terrame, 42000. Tél. : 77-93-59-58. De 10 heures à 19 houres, la marcredi juogr'à 22 houres, férmé le mard. Josep at 12 juin.

#### Strasbourg Sericis

Sarkis est un manipulateur d'images, de sons, d'objets, d'idées, de souve nirs. Et l'un des plus élequents et mystérieux scripteurs d'aujourd'hui. Il était juste de lui offrir une exposition à la mesure de son inventivité. Cent fait: Ancienne Dosene, 1, rue du Marché-en-Poisson, 87000. Tél.: 88-32-48-86. De

11 hourse à 18 hourse, form la mardi. Josep au 2 juillet.

La sélection Arta a 646 établie par : Gene-viève Bréorette, Phi-lique Dagen, Frédéric Edelminn, Patrick Passing et France Ressiers et Emmanaci de Roux.



« VIDÉOPÉRETTE » A LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE

# L'invasion des écrans géants

Un peintre très tôt saisi par l'électronique. le vidéaste Michel Jaffrennou. a installé ses six écrans géants et douze moniteurs vidéo à La Villette pour une « frénésie » folle animée par un acteur qui s'en sort ... indemne. La création du monde,

la création de la télévision : le spectacle le plus ambitieux de l'histoire de la vidéo. FIDÉOPÉRETTE est d'abord le travail d'un pentre, penché de longues heures sur ses

dessins, imaginant tant d'êtres de pure fanraine: le carire de leurs évolutions et déjà la structure sophistiquée qui les verra évoluer. Michel Jaffrennou a passé de longues heures à concevoir le story-board de son nouveau spectacle, féerie - déjà - d'images et d'émotions, travail patient de celui qui appartint, au nulieu des années 60, au Groupe lettriste de Paris. Michel Jaffrennou est done venn à l'image électro-

nique par les arts plastiques : Au début des années 70, j'ai erée, quintersence un peu folle de mes expériences antérieures, la « Michel Art Juffrennon galerie », nom donné à un ensemble de toiles de pen-tres différents, théstralisation de la galerie ordinaire et d'un vernissage. C'était un rassemblement de toiles donc, de photos aussi, et de computes de presse sur les artistes. Pai voulu réaliser un film de pub sur cette expérience et j'ai reacontré des gens qui faisaient, à l'époque, du super 8. Ils étaient les enfants de M. Bateaux-Mouches de Paris, et j'ai pu disposer ainsi d'une salle de projection sur l'un des bateaux et d'un portable vidéo noir et blaze qui traînait dans la cale. »

**製物** 医CHART Line

750.47

· ....

Margarita A

Description of the second

All toll with

1000年3月 4 11 -

A LANGE

the case of

Same and

. . . स्व , व्येक्टर प

Le bon génie de la vidéo se devait plus lâcher Michel Jaffression. Il tourne un premier film narcissique inspiré du travail de Pantipsychiatre anglais Ronald Laing, Qui est qui ? Il ouvre à Saint-Germaindes-Prés un premier lieu vidéo où il crée des saynètes électroniques, dont l'une s'appelait, déjà, Vidéopérette: « l'andis que les geus rentraient dans la salle, je les filmais avec une caméra que j'avais sons le bras en faisant sur cux des commentaires épouvantairles. Le but du jeu - on était durs à cette époque -, dit dans un rire Jaffrennou, était de vider la salle. » Première expérience scénique qui devait le conduire en 1979 à un speciacie intitule Toto-logiques, mélant moniteurs vidéo et acteurs, lui permettant de réfléchir très précisément au temps réel du travail du comédien et au temps de la vidéo. Spectacle qui lui permettait aussi de prendre ses marques vis à vis des vidéo performers américains - « ils fabriquaient des films de vingt minutes très enumerdants » - et aussi avec un genre naissant, le vidéo-clip, moyen moderne de promotion.

Michel Jaffreanon est alors l'invité de tous les festivals - Monthéliard, La Haye, Cergy, Biennale de Paris, Tokyo, New-York - et rencontre celui qui allait bui offrir le moyen d'aller jusqu'au bout de ses antant de films courts, sculptures et spectacles qui le rêves télégéniques, l'électronicien Jean-Pierre Six. font s'imposer.





Michel Jaffrennou

Plus il maîtrise la technique, pius Jaffrennou peut affirmer son goût extrême de l'humour, de la dérision, que lui permettent de développer le Musée d'art moderne de Paris, l'INA et plus tard Canal Plus en

ANGHELAKOVA

ORCHESTRE

NATIONAL D. ILE DE

CHOEUR NATIONAL KAUNAS DE LITUANIE

KORODINE

PROKOTELEV

SAMEDI 3 JUIN 1989 20H30

JEUDI 1ER JUIN 1989 21H00

SALLE PLEYEL 45 63 88 73 🗷

3 PN AC | SPECTAMATIC |

FRANCE

LE PRINCE IGOR

CACHAN (94)

■ LE VESINET (78)

■ VILLEJUIF (94)

OLVERTURE CANATINE DE RONTCHARDYNA DANSES POLOVSTIEVINZS AVEC CHOELI

ALEXANDRE NEVSKY

SALLE PLEYEL

MERCIER

En 1984, il est l'hôte du Musée d'art moderne pour sa « première grande aventure techno-moderne ». Vidéo-Circus, où sont confrontés, dans le souvenir de l'émerveillement du cirque, des acteurs et trente moniteurs dans une structure mobile. Jean-Pierre Six et la société Cegitès inventent pour l'occasion le premier prototype d'un appareil qui dispatche les images an 1/25º de seconde sur les écrans vidéo. Grâce an comp de main du CNC et de Catherine Millet, directrice d'Art-Press, Vidéo-Circus fait l'ouverture de la Biennale de Sao-Paolo.

On le retrouve aujourd'hui à la Grande Halle pour son entreprise la plus démesurée gérée par Frenesis, un cerveau électronique qui commande six écrans géants - vendus à prix d'ami par Sony - d'une qualité extraordinaire, neuf moniteurs, douze magnétoscopes, quarante-quatre enceintes acoustiques... Neuf coproducteurs se sont associés pour ce spectacle de 20 millions de francs, emmenés par la Grande Halle, Ex Nihilo et Canal Plus. De longs mois de tournage soixante-dix acteurs, plus de cinq cents heures d'images, - de montage, de répétitions avec René Hernandez, « seul » en scène, dirigé par Yvon Davis et dialoguant comme si de rien n'était avec ces montagnes de technologie. La musique, diffusée en son spatialisé, a été écrite par six compositeurs contemporains réunis par Gérard Chiron. Vidéopérette est une oeuvre d'exception, d'une effarante virtuosité, une histoire du monde, et du monde de la télévision, en une heure d'un délire visuei andacieusement innovant. OLIVIER SCHMITT.

Grande Halle de La Villette. Jusqu'au 7 juin et du 23 juin au 1st juillet. De marun au samme. dimanche à 17 heures. Durée : 1 heure. 70 F et 90 F.

# **SPECTACLES NOUVEAUX**

α 1789 »,

liers et des lycéens Un concours organisé à l'occasion du Bicentenaire par l'Association française d'action artistique met aux prises neuf compagnies de theâtre scolaire, à la Cartou-

cherie de Vincennes. Quatre cents écoliers et lycéens sont donc rassemblés et interprotent 1789, création collec-tive du Théatre du Soleil qui date de 1970 et dont Arianc Mnouchkine a cédé les droits pour l'occasion. Les deux compagnies lauréates iront l'une en Inde, dans le cadre de l'Année de la France, et l'autre en Union saviétique, lors de la rentrée scolaire à Moscon.

Cartoucherie. Théâtre du Soleil. Du 2 au 11 juin (reliche le 10), A 20 beures.Tél. : 43-

Le Mariage de Figaro de Beaumerchais, mise en scène de Marcelle Tassano avac Francis Perrin,

Nicole Jamet, Marcelline Col et Annick Fougery. Nouvelle mise en scène de Marcelle Tassencourt pour ce chef-d'œnvre du repertoire. La directrice du théàtre versaillais, qui porte son nom, se transporte l'été venu au Grand Trianon pour un spectacle qui, comme à son habitude, devrait être élégant et, cette lois-ci, réjouis-

Le Grand Trianon, devest le grand péristyle, 78000 Ver-salles. A partir du 1ª juin. Du 2 h 15. De 75 Fà 180 F.

Le vide était presque parfait de Marc Mérigot, mise en scène des auteurs, avec Dalphine Boi Céline Caussimon Marc Mérigot et Anne Rotge

Jean-Michel Rabeux, methomme sombre, artisan du théâtre du « trouble », pour-suit sa collaboration avec le peintre Marc Mérigot pour qu'il laudra découvrir.

Do mardi ag samedi à 21 heures. Maticée dimenche à 16 h 30. Til. : 43-28-36-36.

Paris sête en un cycle le théâtre de Tadeusz Kantor. Deuxième épisode avec Wielopole, Wielopole, du nom de la ville polonaise où il est né en 1915. Il y poursuit ce qu'il appelle luimême ses « heuris et tran-

jeudi au semedi à 21 heures. Tél. : 39-60-71-18. Durée :

teur en scène qui s'est « installé » à Cergy-Pontoise aux débuts des années 80, un speciacle mystérieux

. Cartoucherie, Théâtre de la mide, 12. A partir du 6 juin. Thiers. Tél.: 46-41-71-33.

De 40 F à 90 F.

sactions avec la réalité et avec l'illusion ». L'un des sommets de son travail à la tête du Cricot 2 de Craco-

Theore national of Chamble,

1, place du Trocsdére, 16\*. A
pertir du 31 mai. Du secredi
au santedi à 20 h 30. Matimie
samedi à 15 houres. Tél.: 4727-81-16. De 80 F à 110 F.

Cannes <del>Festival</del> international du café-théâtre

Le Festival du café-théâtre de Cannes sête ses dix ans avec un hommage à Fernand Reynaud rendu par de Rufus, Farid Chopel, Marc Jolivet et Christine Murillo), un best of des sketches d'Alex Métayer, l'intégrale des pièces de Philippe Cambère et un coup de chapean au Casé de la Gare, à l'occasion de son

Pleisirs d'humour. 2 bis, rue Maintenon. Tél. : 93-39-

La Roch<del>olio</del>

Hommage à Stig Dagerman

Le Théâtre de l'Utopie organise, en coproduction avec le Théâtre de Cherbourg, une vain suédois Stig Dagerman, né en 1923, et qui s'est sui-cidé à la fin de 1954. Deux présentations théâtrales Un poème en prose et le Jeu de la vérité, mis en scène par Patrice Collet, des lectures, par de nombreux comédiens, de plusieurs de ses œuvres, deux jours de rencontres organisées par le Centre culturel suedois, et Pierre Beuchot consacré à

EUROPE 1

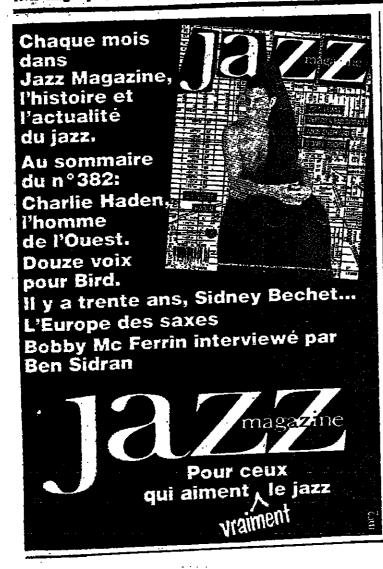



SIMET, 8, place du Palais-Bourboa, Paris-7. Tel.: 45-50-23-30 - 45-51-55-50.





## **SÉLECTION PARIS**

Seconde mise en scène

d'André Steiger au Fran-çais, après le Véritable Saint-Genest l'an passé, Amour pour amour fait son entrée au répertoire. La pièce, écrite en 1695 par le aturge irlandais William Congreve, met en scène les amours de deux jeunes gens, Valentin (Jean-Philippe Paymartin) et Angelica (Sonia Vollereaux). Toute la richesse et la complexité de l'un des plus grands dialoguistes de l'histoire du théâtre.

Counido-Française, place du Thélero-Français, 1º. Le 31 mai, 14 houres ; les 1º. 3 et 8 inin, 20 h 30 (et les 8, 11, 15, 18, 20, 24, 27 et 30 juini. Tál. : 40-15-00-16. Duráo : 3 bourse. De 40 F à 180 F.

L'Avore de Molière, mise en etime

de Jacques Meuch avec Jean-Pol Bris Gérard Pichon, Michel Dodane, et Jecques N

Transposant les costumes de l'Avare vers an anjourd'hui un peu baba-cuol, Jacques Mauclair joue un Harpagon assez clowaesque. Il a fait des mises en scène plus sub-tiles, mais pourquoi résister à la sincérité, au côté « gens du voyage » de sa troupe? Au Marais, on a le cœur du théâtre sur la main. Et, depuis peu, le Molière -inattendu - du meilleur spectacle de l'année sur une scène privée.

Mereis, 37, rue Volta, 34. Os lundi su samedi à 20 h 45. Tél. : 42-74-14-84. Durés : 2 houres. 80 F et 100 F.

#### Cirque Aladin

Une joyeuse - très joyeuse troupe - venue de Suisse acus propose sous chapiteau un voyage en forme de « Conte de la folie extraordinaire ». Entre cirque tra-ditionnel et music-hall, et avec un zeste de cabaret puisque l'on peut manger sur place, un grand et juste succès. Aladin et son chapi-tean aux mille miroirs continuent à la Cartoucherie de Vincennes leur carrière entamée aux Arènes de Latèce.

route du Champ-de-Manusere, 12°. Du mercredi au dimenche à 20 h 30. Tél. : 48-08-36-20. Darée : 2 houres. De 120 F à 180 F. Dernière représentation

#### La Danse du diable

de et par Philippe Caubàre.

Philippe Caubère, encore et toujours, seul en scène. Il reprend une nouvelle fois le premier de ses parcours solidébuts d'acteur avant qu'il ait rejoint le Théâtre du Soleil d'Ariane Muouchkine. Une nouvelle fois, épa-

Batignolles, 17-. Du marcradi au samedi à 20 h 30. Tél. : 43-87-23-23. Durée : 2 h 30. De 85 Få 155 F. Dernière représ 3 juin.

Des Françaises de Michèle Fabien, mise en scime de Laurence Février avec Appe Beocit.

Laurance Février.

Judith Henry et Jean-Robert Vland. 1789-1989, côté femmes. Le pari est singulier et louable. Du XVIII<sup>e</sup> siècle, la voix de Claire Lacombe, fondatrice de la Société des citovennes révolutionnaires. Du XXº siècle, celle de Berty Albrecht, qui fonda aux côtés d'Henri Frenay le

Artistic-Athévains, 45, rus Richard-Lenoir, 11°. De merdi eg samedi à 20 h 30. Metinés, samedi et dimanche à 16 houres. Tél. : 48-06-36-02. Durée : 2 heures. De 60 F à

groupe Combat dans la

L'Ex-femme de ma vie de Josiane Bates mise en acène evec Jene Birkin, Richard Berry,

Jane Birkin reprend le rôle qu'elle avait créé - avec succès - l'automne dernier au Splendid-Saint-Martin aux côtés de Thierry Lhermitte. Elle remplace Balasko et rejoint Richard Berry pour près de deux heures d'un rire que vient,

une certaine gravité. Gymnaso Maria-Bell, 38, bd Bonne-Nouvelle, 10°. Du kındi au samedi à 20 h 30. Tél. : 42-46-79-79. Durée : 1 h 46. De 60 Fà 200 F.

par instants, aiguillonnes

Le Fusil de chasse de Yasushi İnoué.

enise en acion de Staart Seide, avec Martine Past

Nouvelle mise en scène de Stuart Scide, talentueux acteur et metteur en scène américain installé à Paris depuis bientôt vingt ans. Une nouvelle fois, il s'est entouré de servants du théàtre de qualité - les comé-diennes Martine Pascal et teur Pascal Dusapin - pour adapter le récit d'un écrivain japonais tenn justement pour l'une des plus importantes plumes de son temps.

Tháitre 13, 24, rue Daviel, 13°. Du merdi au samedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 15 heures. Tél. : 45-85-16-30. Darée : 1 h 30, 60 F et 90 F.

#### **God Save** the Queen

de Kede Koszer. miss en scèsa de l'auteur. evec Marilò Marini.

Marihì Marini est la « féc da logis » du groupe Tsé. Elle est la coquette, la bril-lante et elle adore se déguiser. Elle a été la femme assise, de Copi, Caliban dans la Tempéte, et elle est aujourd'hui une pauvre femme qui attend un enfant en même temps que la reine d'Angleterre, Elle fantasme.

Théâtre de la Commune, 2, rue Edouard-Poisson, 93000 Aubervillers. Du merdi au semedi à 20 h 30. Matinée dimanche à 16 h 30. Tél. : 48-34-67-67. Durée : 1 h 15. 80 F et 100 F.



Lorenzaccio d'Alfred de Manuet mise en scème evec Francis Huster

Revoici Francis Huster pour une nouvelle mise en scène à grand spectacle. Il s'empare du plus grand poème dramatique de notre répertoire, s'entoure de plusieurs interprète lui-même, catre cynisme machinal et vilaine enfance, le personnage sai-sissant et ténébreux dessiné par Musset. Le public est

Thistre Be rdi su stanedi è 20 hec Matinée dimanche à 15 heures. Tal.: 42-56-08-80. Durée : 3 h 45. De 80 F à 200 F.

#### de Figaro de Beaumercheie mise en sciue

vec Catherine Sa ève Çasile,

d'Antoine Vitez à la tête de la Comédie-Française déçoit essentiellement par les fai-blesses de la distribution mais aussi par la distance prise par le metteur en scène avec tine œuvre écrite pourtant avec beaucoup de simplicité. Dans le petit rôle de Marceline, Catherine Samie est excellente mais, hélas!, bien esseulée.

Théâtre-Français, 1". Le 31 mai et les 2 et 5 juin, 20 h 30 (et les 9, 11, 17, 21, 25 et 29 juin). Tél. : 40-15-00-15. Durée : 3 heures. De 40 F à

#### Monsiour Songe de Robert Plaget, misê ên stêne

de Jacques Seller, avec Nedis Rarentin Denišle Lebrum, Jacques Bondet

Retrouvailles de Jacques Seiler et Robert Pinget, l'un de nos acteurs les plus acharnés à bien servir le répertoire contemporain et l'un de nos auteurs dramatiques les plus importants. Dans une petite salle, conviviale donc, un quarteron de comédiens félins qui nous

Poche Montparnause, 75, bd du Montparnause, 6°. Du mardi as vendradi à 20 h 46, le samedi à 20 heures et 22 heures. Tél. : 45-48-92-97. Durée : 1 h 30. De 60 F à

#### Quartett de Heiner Müller,

mise en scène de Jean-Louis Martinelli, et Yann Collette.

Créé l'an passé avec succès an Théâtre de Lyon, ce spectacle signé par Jean-Louis Martinelli (lire le supplément Arts et spectacles du 20 avril dernier) est enfin accueilli à Paris. Deux excellents comédiens servent un texte passions variation du dramaturge estallemend Heiner Miller sur les Liaisons dangereuses de Choderios de Lacios.

Athénée-Louis Jouvet, 4, equare de l'Opéra-Louis-Jouvet, 9t. Du marcradi su medi, è 20 h 30. Tél. : 47-42-67-27. Durée : 1 h 10. De 80 Få 150 F. Dernière 3 juin.

#### Rosei et Epave de Herald Musiler. mise en soène de Christian Schiaretti, arec Agathe Alexis

et Christian Rucisé. La plume acérée et virulente de Harald Mueller que certains comparent à Botho Strauss et Franz-Xaver Krætz. Rosel est une reprise d'un spectacle présenté avec succès par Agathe Alexis au festival d'Avignon en 1988. Epare est une création à laquelle participe l'excellent

#### Christian Ruché, l'un des niliers de l'ex-troupe de la

Tempite, route de la Pyra-mide, 12°. Du mercredi au sasnedi à 20 h 30. Matinée dimenche à 16 houres. Tél. : 43-28-36-36. Duráe : 1 h 50. De 40 F à 90 F.

avec Denis Manuel. Denis Manuel seul en scène pour une tentative de « portraitisation » du dramaturge autrichien Thomas Bernhard, disparu récemment.

Essalon de Paris, 8, rue Pierre-su-Lard, 4. Du mer-credi su samedi à 21 heures. Tél. : 42-78-46-42. Durée : 1 h 05. 60 F et 90 F. Dernière représentation 3 inite.

#### Une folie électrique

de Diderot. mise en scène de Michel Vaime evec Fabrice Lachini, Françoise Dorner et Hélène Duc.

Reprise d'un spectacle créé avec succès à la Chapelle des Cordeliers dans une mise en scène d'un luxe insensé et efficace : cette pièce fut créée avec le soutien d'Electricité de France. L'adaptation du texte de Diderot signée Françoise Thyrion est remarquable, Fabrice Luc-chini intrigue et séduit toujours autant, surtout la nouvelle génération.

Mogador, 26, rue de Mogador, 9°. Du mardi au samedi à 21 bacres. Matinée dimanche à 17 houres. Tél. ; 48-78-75-00. Durie ; 1 h 20. De 80 F à 180 F.

#### Yves Hunstad

Yves Hunstad est un jeune acteur belge qui n'était jamais venn ici. Son specta-cle des Bouffes du Nord tourne au triomphe. Les prolongations s'impossient. Révélé dans ces colonnes, bôte de Jean-Pierre Coffe

tion, Diderot s'emploie à décrire l'effet des objets, ces « révells de mémoire », sur un esprit blessé, en l'occurrence celui d'une jeune danseuse (Françoise

sur Canal Plus qui est tombé

en arrêt devant une telle performance. Seal sur an

dancher de bois, courageux,

donc, Yves Hunstadt est

très drôle, disant, avec un

accent exquis et en recon-rant au mime, beaucoup sur

son art et beaucoup aussi son art et beaucoup aussi sur la façon dont le public le regarde ou pourrait le regar-der. Eutre comique pur et tragique dur, un fabuleux

personnage en quête

Bouffes du Nord, 37 bis, bd de la Chapelle, 10°. Le mardi à 20 h 30. Tél. : 42-38-34-60. 70 F et 100 F.

Dans un conte ina-

chevé, Mystifica-

Dorner) aux prises avec un faux médecin (Fabrice Luchini). Reprise à Mogador d'un dernier.

# RÉGIONS

de Michel Dautsch, mise en schae de Georges Lavend evec Patrick Pisses, Sylvi Orcier, Charles Schmitt, Marie-Paule Trysta et Maro

A propos de sa nouvelle Deutsch, dont on vient de voir Sit venia verbo an Théâtre national de la Colline, écrit : « Féroé est celui qui se bat contre un être qu'il ne connaît pas. Qu'il va iésespérément chercher à retrouver. Dans sa quête, va alors rencontrer des animanx étranges, des financiers véreux, des dieux. Il va anssi rencontrer une femme (...). » Un duo, donc et tant de personnages mis en scène par le codirecteur du TNP, Georges Lavandant.

THP. Junqu'au 9 juin. Du tundi su servedi, horaires variables. Tél. : 78-84-70-74. Durée : deux heures. De 75 F à 100 F.

#### **DANSE**

#### Nouve<del>cutés</del>

Compagnie Dominique

Reprise du Sant de l'ange, un des succès de Bagonet créé en 1987. Scénographie de Christian Boltanski et musique de Pascal Dusapin. Thistre de la Ville. Du 5 au 7 juin à 20 h 45. Tél. : 42-74-22-77. Darée non précis 70 F et 110 F.

#### Indonésie

Les danses de conr da palais Mangkunagaran (Surakarta, Java) ont constitué pendant des siècles la base des fêtes et des cérémonies du palais. Contraste toujours savoureux entre la grâce du Beksan Putri, danse de femmes, et la rudesse du Beksan Kakung, danse des hommes.

# Tél.: 45-44-72-30. Durée non ...

précisée. 90 F.

#### Villourbanno Fércé, la nuit...

Christing Hoyes fondé sa propre compagnie. Yokande Snaith et Kathy Les sortilèges inusables du Crick. flamenco invités du Festival

Grand Rex. Le & jain à 20 h 30. Tel. : 40-27-99-07 Derás nos prácisés. De 40 F.à-

#### La filie mai gardée

Le plus ancien ballet francais, créé à Bordeaux en 1789, remonté avec de tendres some par l'érudit Ivo Cramer et fort bien dansé par le Ballet de Nantes.

Noisy le Grand. Espace Michal Simon. Le 3 juin à 21 hourse. Tál.: 48-31-02-02. Durée non précisée, 90 F.

#### Et toujours

Bélart (Ballet Laveanne) Trois programmes en alter-

3 juin et du 8 au 17, relêche le dimenche. L'Oissau de feu, le Sacre du printempe : du 5 au 7 juin. Boléro : le 31 mai. A. 21 h 30. Tél. : 48-78-75-00. De 100 Fà 300 F.

#### **Patrick Dopond** et le Ballet de Nancy

Quatre chorégraphies pour un hommage à Ulysses Dove.

# Palais des sports. Jusqu'au. 11 juin. Du tranté au samed à 21 hourse. Matinée dimerche à 17 hourse. Tél. : 48-28-40-80. Durée : 2 hourse. De 80 F à 280 F.

## Condrillon Reprise da ballot le plus célèbre de Maguy Maria par le Ballet de l'Opéra de

Meison des arts et de culture de Crissil. Junqu 3 juin. à 20 à 30. Tél. : 49-80-

La sélection thélitre s été établie par Olivier Schmitt.

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

E Taranta

the second

Barrier.

Pile

Bearing .

25 mm 20 52 "

# 1.2%

#### Maison des cultures du 18-88. Darée non précisée monda. Let 2, 3 et 5 juin à 100 F.

#### Comment dansent nos voisins? Réponse britannique Longtemps partenaire avec The Chelmondeleys, d'Antonio Gadès, elle a The Featherstouchangus,

Crick. 21 houres, to for et 2 juin à 18 h 30 et 21 houres. Till 42-74-42-19. Derés non précisée. 70 F.

#### Anna Teresa de Keersmaeker

Une des révélations com de poing des années 80 : à voir absolument.

Théâtre de le Ville. Du 31 mai au 2 juin à 20 h 46. Tél. : 42-74-22-77. Darée non práci-cie. De 70 F à 110 F.

#### Régions Marseille

# Ouatre des meilleurs choré-

graphes · contemporains -Andy Degroat, Odile Daboc, Daniel Larrieu et Mark Tompkins out composé, et dansent eux-mêmes, des solos à la mémoire de l'illustre danseur dont on fête cette année le centenaire de la paissance.

. . .

2 juin à 21 heures, Tét. : 91-42-45-35. Durée : 1 beure whom 70 F.

# Lille

et la Vierge Marie Un duo très drôie de Jean Gandin où l'on voit l'ascète méditer dans une armoire sons la sollicitude un tanti-net sadique de la Vierge. Dans le cadre de « Danse à 

# Théliers de Prefe. Le 6 jale à 20 h 30: Tél. : 20-78-12-02.



WOMACK AND WOMACK AU ZÉNITH

# La soul tout à l'ancienne

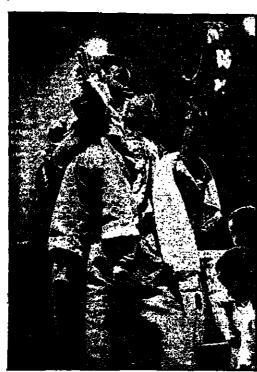

Linda Womack, mère au travail

Cecil et Linda Womack ont trouvé en Europe une terre d'accueil pour leur soul à la fois sobre et chaleureuse. Gitans planétaires ou famille de sitcoms, ils ne sortent jamais sans leur progéniture. Un traditionalisme qui se confirme dans leur musique qui flirte avec le gospel tout en faisant danser les foules.

ANS la famille Womack, je voudrais... le papa: Cecil, quadragénaire, chauve et colossai ; petit frère de Bobby Womack (l'oncle), l'auteur de It's All Over Now, immortalisé par les Rolling Stones. La maman : Linda, née Cooke. fille de Sam (le grand-père), l'une des plus belles voix de la soul music, elle-même chanteuse de talent au physique d'institutrice douce mais ferme. Les enfants : trois filles et un petit garçon de deux ans -prénommé Womack, pour mieux garantir la pérennité du clan - qui rejoignent, volens nolens, les

An jeu des sept familles de la musique noire américaine, Womack and Womack représentent la soul, la musique noire près de ses racines, par opposition au funk, à ses débordements technologiques et à ses rejetons plus ou moins séduisants, disco, hip hop, house et autres machines à défriser les puristes. Il y a comme de l'autopunition dans le choix de pureté des Womack : Cecil et Linda ont été parmi les artisans du Philadelphia sound, au milieu des années 70, du temps où l'ex-capitale des Etats-Unis était aussi celle de la musique noire. Les Spinners ou Teddy Pendergrass déployaient leurs voix suaves sur des arrangements hypersophistiqués, et il y avait souvent du Womack derrière. Quand le centre de gravité musical s'est déplacé vers Los Angeles, Cecil et Linda ont snivi le mouvement. Finalement, il y a cinq ans, monsieur et madame se sont mis à leur compte, à l'enseigne de Womack and Womack.



Les Womack, scène de la vie conjugale.

Leur second album, Conscience, sorti l'année dernière, a été le bon. Teardrops, le 45 tours qui en a été extrait, a grimpé dans tous les hit-parades d'Europe, grâce à sa simplicité spartiate : mélodie entétante et tempo moyen fait pour danser pendant des houres. Conscience ressemble à un numéro d'acrobates minimalistes: comment swinguer sans cuivres, sans synthétiseurs ni boîte à rythmes ; rien que des voix, des emitares - souvent acoustiques - et une rythmique. Le résultat est convaincant mais extraordinairement

#### LE PATRIARCHE ET SON CLAN

Sur scène, leur musique est à la merci d'un public rétif ou trop enthousiaste. En plus, on a perfois l'impression que Cecil Womack a préféré recrutér des musiciens sans grand relief (dont un guitariste gau-cher qui jone d'un instrument pour droitier teau à l'envers, les cordes aigues vers le haut, une particularité qu'il partage comme par hasard avec Cecil Womack) pour mieux les contrôler, laissant les shows Mais quand le contact est établi, les Womack sont irrésistibles de serveur, rejoignant, au-delà de la soul, les sources du gospel.

Dans une chambre de palace ou règne une ambiance résolument couche-culotte, bébé somnolent et gamines interventionnistes, Cecil (surtout) et Linda posent les principes de base du Womack sound : « La house music marche au volume, nous nous concentrons sur le feeling. Comme on peut tout faire à l'ordinateur, on ne prend plus le temps d'apprendre le métier. » Cecil Womack aime le tout à l'ancienne. Avec sa méfiance à l'égard de la technologie, du business, sa foi en la famille comme dernier refuge contre les assauts du monde moderne, il est assez convaincant en patriarche d'un cian de gitans

Il garde un souvenir amer de ses débuts dans le métier, et plus particulièrement de l'épisode It's All Over Now: « Les Stones ant entends le titre disque avant que nous le sortions. Ils ont copié la maquette, presque note pour note, nous [Cecil et son frère Bobby] étions sur un petit label, pas très puissant. Anjourd'hui, je ne laisserais pas faire ».

Cette mésaventure et quelques autres sont à la base d'une méliance profonde face au show-biz tel qu'on le pratique aux Etats-Unis : « C'est un pays complètement prostitué. Les maisons de disques ne signent un artiste qu'en fonction de sa rentabilité éventuelle. Le succès ne pouvait venir qu'en Europe. »

De fait, il y a toujours en une affinité mystérieuse entre l'Europe continentale et une certaine forme de soul qui a pris les formes les plus diverses, des pastiches de Nino Ferrer au culte de James Brown à une époque où il était quasiment oublié aux Etats-Unis. Les Womack sayent joner sur cette corde et out passé le marché américain par pertes et profits. Ils viennent d'acheter une maison dans le sud de la France, où les netits Womack grandiront en force et en sagesse pour devenir de vrais chanteurs soul, comme papa, comme

#### THOMAS SOTINEL.

★ Le 4 juin, à Bordeaux, Grand Parc, à 20 houres. Places 110 F. Le 5 à Toulouse, Halle aux Grains, à 20 houres. Places 110 F. Le 6 juin au Zénith, porte de Pausin, Paris, à 20 houres. Places: 136 F.

# **DÉCOUVERTES DE LA SEMAINE**

Dominique Merlet est, saus racan doute le profes France. Sa classo du rieur de musique de Paris est d'un siveau vraiment élevé. Sa méthode ? Laisser s'épanouir la personnalité musicale de chaque étudiant en lui donnant une excelleate technique de base. Une technique qui ne prend pas seniement en compte les doigts (comme dans ne école française de niano, celle de Margnerite Long, on tout cas) mais qui (quel qu'il soit : sonorité au profit d'un autre. Un enseignement qui ne crée pas de histes entre musique et piano. Depuis qu'il ensci-gne au CNSMP, il a déjà su moins deux réusites sancti-

fiécs par les milieux musi-

caux (Philippe Cassard, Premier Prix da Concours

de Dublin, et Jean-Marc

Luisada, dont la carrière est

de vivifier un répertoire trop souvent resussit. Horresu et Tréhard méritent mieux que

nai supériour de manque. 20 houres. Tél. : 42-83-15-20

La 6 juin. Maison de findio France, 18 à 30. Tél. : 42-30-16-16. Entrés fibre.

Petersbourg, où il était ciel de Catherine II, en 1806, Vicente Martin y Soler fut an compositer envol international). jusqu'à citer un passage de Ce soir, nous nous sommes ... Une cose rays dans Don laissés dire que Dominique Juan. Depuis 1797.

# Pour les abonnés du « Monde »

SALLE PLEYEL, DES PRIX PRÉFÉRENTIELS **POUR QUATRE RÉCITALS** DE LA SÉRIE PIANO QUATRE ÉTOILES

Les abonnés du *Monde* ont la possibilité d'assister aux récitais de trois pianistes et d'une violoniste, en bénéficient d'une réduction de 15 % sur le tarif habituel. 100 places en première catégorie leur sont rvées, pour chacun des récitais su

- Le mardi 6 juin, à 20 h 30, récital de la violoniste Viktoria Mullova et du pianiste Bruno Canino : Mozart (Sonate KV 379) ; Beethoven (Sonate op. 12 nº 3) ; Stravinski (Divertimento) ; Prokofiev (Sonate nº 2). Un archet droit, puissant, mis au service d'interprétations viventes, passionnées. Accompagnateur des plus grands, Bruno Canino saura dialoguer sur les

 Le mardi 13 juin, à 20 h 30, récital du planiste
 Nikita Magaloff : Chopin (Barcarolle, Mazurkas
 sp. 59, Sonate en al mineur op. 58), Scriabine (Etudes
 op. 42), Stravinski (Petrouchka). Du monde entier, les jounes pisnistes viennent percer les secrets de l'art du pieno suprès de ce fringant septuagénaire qui a comu et qui a joué avec les plus grands musiciens de ce siècle. Les riches heures d'un prince du clavier.

— Le mardi 20 juin, à 20 h 30, récital de la pis Maria Tipo : Bach (Fentalele chromatique et fugue), Schubert (Sonate en le mineur op. 42), Debussy (qua-tre Prákudes), Bartok (Danse roumsine). Un début de carrière (blouissant, subi d'un repti vers l'esseigne-ment et l'euregistrement de disques, mieux que besux, utiles (une intégrale des sonates de Clementi). Puis des retrouveilles avec la scène. Paris ne ossee de

- Le 23 juin, à 20 h 30, réchte du pli Perlomater: Beethoven (Sonate a les Adleix »).
Fauré (Trois Nocturnes), Chopin (quatre Bellades), Le
doyen des pienistes français en activité, le plus grand
aussi, sans doute, depuis la grande de Plat at
de Caste Le Jeann d'un constant autre. de Cortot. La leçon d'un grand maître.

100 piaces, au prix préférentiel de 220 F (au lieu de 280 F) et de 150 F au Heu de 190 F. Location per téléphonne (su plus tard 14 jours avant le concert) su 45-63-88-73, règlement par certe bleue uniquement (donner votre numéro d'abonné), ou sux calesse de la salle Playel (venir avec votre dernière bande d'expécition), tous les jours de 11 heures à 18 heures, sauf inches et jours fériés.

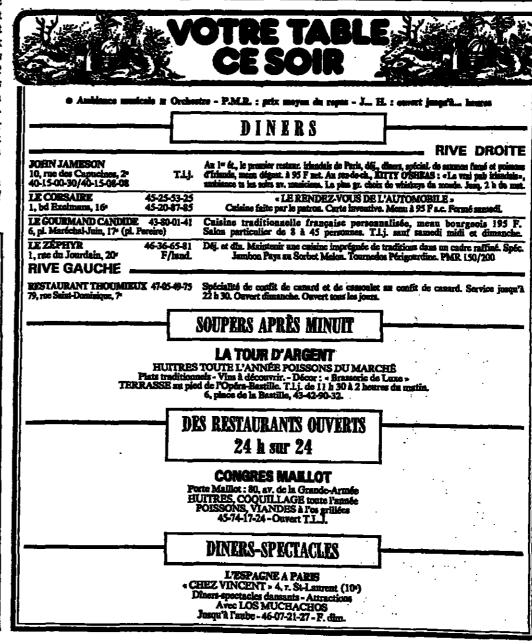

cet opéra n'a pas été donné en France. Cet oubli imparable (le Monde Arts et spectacles du 25 mai, page III) va être réparé par le Festival de Paris, qui a invité Jordi Savall et sa bande pour une eximmation qui devrait être une résur-

Lo 6 juin. Théâtre des Champs-Elysées, 20 h 30. Tél.: 40-27-82-25. Location :

# **SÉLECTION PARIS**

Mercredi 31 mai

Mozert Concerto pour plan et orchestre nº 20

Straues Don Quichott

Marthe Argerich (ples Etieane Peclard (viola Joen Dupouy (elto), Orchestre de Paris,

Martha Argerich joue Mozart. L'événement est de taille. Modeste comme elle est, la Martita doit se ronger les sangs. Elle n'a pas joué ce concerto depuis l'âge de neuf ou dix ans, du temps où elle vivait en Argentine et Mozart hii fait peur (à qui ne fait-il pas peur ?), mais za tendresse, sa vivacité, son absence de pose devraient faire des merveilles. Daniel Barenhoim l'accompagne. Espérons qu'il jouera avec plus de légèreté et de préci-sion rythmique que lorsqu'il l'avait accompagnée dans le Premier Concerto de Liszt et dans Les Nuits dans les jardins d'Espagne de Manuel de Falla (hélas! compact Erato). Mais des ailes, et cette rencontre pourrait prendre des allures de rencontre au sommet. N'oublions pas que Daniel Barenboim reste l'an des

des concertos de Mozart. Salle Playel, 20 h 30 (les 1° et 2 juin). Tél. : 45-63-88-73. De 48 F à 190 F.

interprètes les plus inspirés

Véronique Distachy (soprano). Laure Colladant s'est signalée à l'attention des mélomanes curioux en enregistrant tout un disque de sonates pour piano de Woel-fel, il y a quelques moss, pour Adda. Un jeu précis, vivant, virtuose qui s'impose sans peine, d'autant qu'elle jone tonjours de spk piano-forte aux sonorités fragiles, mais évocatrices. Véronique Dietschy n'est pas une grande voix, mais sa musicaine compense cela. Et pour Schubert et Haydn est-il vraiment nécessaire d'avoir du coffre ?

Salle Cortot, 20 h 30, Tél.

Jeudi l'" juin

Pession Trio

par le Festival de Paris qui, non content d'avoir invité l'Espagne, a aussi réussi à attirer de ce côté des Pyrénées une canicule toute méditerranéenne! Le Trio de Barcelone nous est encore peu consu, mais cela ne devrait pas durer trop longtemps. Des trios comme celui-là, il n'en court pas les

Salie Gaveer, 20 h 30, Tél. : 40-27-82-25, Location : Franc. De 40 F à 120 F.

Tcheikovski La Dame de pique R. Creepin/ R. Kotowa/

Orchestre at chose de l'Opéra de Varsovie, Merek Grzei (mise en scène).

Peut-être ce que Tchaīkovski a écrit de plus bean avec Eugène Onéguine. Rarement donnée à Paris, la Dame de Pique exige une distribution, un orchestre et un chef de premier plan : la gageure ne sera qu'à moitié teme. Mais pour entendre Régine Crespin, nous sommes prêts à pardonner beaucoup, jusques et y com-pris l'acoustique désastreuse du Palais des Congrès.

Palais des Congrès (les ?\*, 3 et 6 Juin, 20 heures ; le 4 Juin, 15 heures). Tél. ; 48-40-28-30. Lecation : 3 Frac, Mini-tel : 36.15. Code Theatal. De

Vendredi 2 juin

Falla

go à Paul Duices

Malgré quelques admirables disques (Ensayo), Josquin Achucarro n'est presque jamais invité en France. Il

est pourtant avec Rafael Orozco et Alicia de Larrocha l'un des chefs de file de l'école espagnole de piano. Mieux que cela, il est l'un des pianistes les plus intéressants de notre époque. Le public bougera-t-il pour autant? Il n'a jamais en les homeurs des « Grand Echiquier > et antre « Musiques an cour », nos grandes for-

mations symphoniques Fignorent (quand elles ne font pas le jeu des multina-tionales du disque en invi-tant les derniers petits prodiges à la mode). Mais qu'il Stravinsky se rassure, peu nombreux son public sera, mais grande sera la qualité d'écoute. Et

puis le vrai talent est tou-

Salle Gavesu, 20 h 30. Tél. :

Musique de clavier du Siècle d'or

Dominione Ferran (clavecin).

Pendant que le Festival de

Paris sête l'Espagne, le cla-veciniste Dominique Ferran joue les francs-tireurs en

consacrant un récital à la

musique pour clavier du Siè-

cle d'or. Ce jeune et excel-

lent musicien mérite qu'on

lui consacre une soirée.

Challot. 13 haures. 15 F.

Musée national des mon

ments français, Palais de

KHUTS TECCHINIL

De 40 F à 120 F.

Lundî 5 juin

espagnol

Sonete s\* 2

Viktoria Mallow

nation. Claudio Arrau, Magaloff n'auraient iamais été reconnus. En invitant Viktoria Mullova, André Furno prend tous les risques. mais il sait ce qu'il fait, car, bien que passée à l'Ouest depuis pen, cette violoniste soviétique est déjà reconnue pour l'un des archets les

Mardi 6 juin

Beethoven

**Prokofiev** 

La série piano quatre étoiles

s'est rarement trompée en choisissant ses artistes : nous lui devons les débuts de Brendel à Paris, ceux de Pollini, de Nelson Freire, de Perahia et, sans sa détermi-Vlado Perlemuter et Nikita plus conquérants de cette fin de siècle. Sa Sonate de

**RÉGIONS** 

Lyon Richard Strauss

Aziene à Messe Consocio Carelli keven Cale, Richel Feckensy Brigitte Fourn

Pent-être le plus intemporel et le plus bean des opéras de Richard Strauss, le plus difficile à mettre en scène aussi, sans doute. Kent Nagano est un chef chestre précis, délicat, qui suit mettre en valeur la finesse des œuvres qu'il dirige. Il manque parfois de souffle, mais Ariane à Nazor n'est ni Elektra ni Salomé. L'Orchestre de l'Opéra de Lyon est un jeune ensemble dont les qualités compensent largeent de mems défauts. De belles soirées en perspective. Lo for Juin, Auditorium de Lyon, 20 h 30 (+ les 5 et 7 Jule, à Grésses). Tél. : (16) 78-28-09-60. 110 F et 170 F.

Wagner

Concerto pour pia et orchestre 2'3

Ravel Daphnis et Chioé, suites n= 1 et 2

cœur » de la sai-

son, à la Péniche

Opéra toujours

200, quai de Jem-

mapes. La soprano Béatrice Cramoix et l'ensemble Les

Festes galantes

associent les com-

positeurs contem-

porains Claude Prey, Philippe Her-sant à Louis

Nicolas Cléram-

bault dans un spec-tacle sur la ges-

tuelle baroque. Les 2 et 3 ivin à

20 houres; le 4, à 17 houres. Tél. :

42-45-18-20.

Bartok et son Concerto de

Sibelius (Philips) sont déjà des références. (Lire enca-dré « Pour les abounés du

Monde », page V.)

Bruno-Leonardo Gelbe Chaurs de l'Orche rei de Lyon, Bernard Total

وأراكا لمسح Gelber-Krivine: la reacc tre peut-être explosive! La virtuosité du premier s'accommodant bien du goût marqué du second pour musique russe du tournant du dix-neuvième siècle. Le 9 July, à 20 h 30, et le 10 jain, à 18 houres, A

riest de Lyon. Tél. (16) 78-60-Marseille

Les Troyens Livia Budal, Gilbert Py, Armand Arm Merc Barrard, Grace Bumbry, Jean Luc Viele Orchestre de l'Opéra de Marseille, Henry Lewis Jacques Kurpo (mise en scène).

Le grand œuvre de Berlioz n'a longtemps pas eu de chance en France : rarement monté, et dans des versions souvent contestables il sort peu à peu du pargatoire. Témoin cette nouvelle pro-duction de l'Opéra de Mar-Sale Pleyel, 20 h 30. Tél. : 45-63-88-73. De 150 F à seille. L'Opéra de la Bastille

réconciliera-t-il la France

avec l'un de ses joyaux lyriques ? Souhaitons-le.

Les 3 et 6 juin, à 19 houres Doine, Til. (16) 91-56-21-22 ou 21-23. Da 40 F à 150 F.

Denisije Borst, Martine Okusida, Philippe Deldi, Chavers de l'Opére

Un distribution proche de l'une de celle de Bercy, mais un lieu fait pour l'opéra et un metteur en scène qui n'anna done pas à occuper un trop grand espace. Mais cet opera demesto l'un des plus difficiles à mettre en scène (combien de metteurs en scène s'y sont cassé les dents?). Pierre Stroesser a tante à son actif : Pelléas et *Mélisande* de Debussy... et ce n'est pas précisément un opéra facile à monter.

Lee 9, 14, 16 et 20 juin, à 20 heurse ; lee 11 et 18 juin, à 15 heurse, Opéra. Tél. ; (16) 67-68-00-82. De 38 F à 135 F.

Toulouse Rossini Le Barbier de Séville Avec Jenet Perry, Monisce Perry

Yoshihise Yemej.

du Capitole de Toui

Le Barbier de Séville a longtemps éclipsé les autres opéras de Rossini dont on reeisseit que les ouvertures. La situation a heureusement changé, mais quel plaisir de réentendre cette œuvre merveilleusement écrite, dont les numéros s'enchaînent avec maestria. La distribution parait excel-

Les 2 et 6 juin, à 20 h 30 ; le 4, à 14 h 30, Théitre du Capitole. Tél. : (16) 81-22-24-40.

**ROCK** 

La Mano negra et Les Négresses

Le rock français est mort-né bler ces deux groupes de superlatifs. Il suffit de savoir qu'en ce moment tournent en France oucloues formations qui valent largement qu'on leur consacra une soirée. L'Estival d'Aubervilliers en a réuni deax d'un coup, qui jouent, chacune à leur manière, un rock pétri d'influences

méditerranéennes. Le for juin, à l'espace fit die, rue Lopez-et-Jules-Mar-tin, Aubervillers, métro Fort d'Amberelliers, à 22 boures. 90 F et 60 F. Be

sur la programmation de l'Estival (Souchon, Mint.

Animal Logic Stewart Copeland jousit de la batterie avec Police. il se scotit pris d'une nostalparades. En compagnie de Stanley Clarke, basiste de Staney Carrie, name de jazz, virtuose absola, il-décade de former un groupe pop. Ils recrutèrent Debbie Holland, professeur de piano et chanteuse de bar-californieme, et las demandèrent de composer toutes les chansons de leur albam. Le résultat est un mélant

enthonsissmant de mélodies californiennes et d'invention sonore. Le concert de Paris sera l'un de leurs tout premiers. An pire, on passera une bonne soirée, au mieux

La 3 juie, à l'Etyado Mit Paris, à 20 hourse, 110 F.

Tournée Simple Minds et Silencers

C'est d'une simplicité miss restique que le rythme des moissons. Le disque est sorti au printemps, la tournée l'approche de l'été. Le groupe de Jim Kerr fait de la grande musique, à grand bruit, avec de grandes envo-lées pour satisfaire les petits specialcers qui ont envahi de grands stades pour parti-ciper à leurs grandes fêtes. Ce n'est plus tout à fait une affaire de goûts et de couleurs, on touche là au domaine de la foi. En pro mière partie, les Silencers, un groupe qui pourrait être un peu plus que la version éconsaise de U2.

des Sports, à 20 hourse. Le ter juin, Bordenux, pathoire Mériadec : 20 h 30. Le 2, geoffe, 3 20 h 30, 150 f.

En l'a l'ann

Ministration of which

Eller France

the way the

gran 19°−1

MITE FF B

State of the second

man minima

name of the

발 없는 작곡하

2700 mm

272 1

District Labor.

発着(発き)。

海绵上云湖

STY. WAS

. . . .

minne.

and in Age

garattein e

E-1. 5 \* .-

The Area were

Tring, may

2.25 - Ata-1 . . .

T. S. B 1574 ...

B. S. W. S. C. M.

E Care & Same

the Carrier of the

To the state of

7

HILE HERE

The state of the state of

Kit in it is

The same of the

MATTER SEASON

TO THE WAY

Secretary Section

Story and the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the story of the stor

λο<sub>...</sub>

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

\*\*\*

200

Crime and the City Solution

Aux marges du rock, il y a des musiciens qui tracent lent chemin tout seuls sans trop se retourner pour voir s'ils sont saivis. Crime and the City Solution fair une musique gaie comme un film de Kieslowski mais aussi interessante.

Joliot Carie, Vénicolem eex∙à 21 houres.: 60 F. Le 2 juin. à l'Ubs, à Ronnes. 36 et 55 F. Le 3, à Paris se Rex Club, 5, bd 23 h 30, 70 F

Femi

Anikulapo Kuti tant de fois depuis trente Saxophoniste et chanteur-ans qu'on se gardera d'acca-nigérian, Femi est le fils de nigérian, Feuni est le fils de Fela Anikulapo Kuti, Fun des pionniers de l'afro-best. Sa musique ressemble beaucoup à celle de son père, textes militants et ambiances jazzifiantes. Et c'est un compliment! Les 2 et 3 mis en New Mor-

ning. 7-9, rue des Petites Exeries, Paris 10-, 5 21 h 30.

La sélection « Muniques » a été établie par : Alch Loup - Rock - :

# Retenez vos places

Les 7 et 8 juin, Susann Dunn (soprano), Waltraud Meier (mezzo-soprano), Luciano Pavarotti (ténor), Ferruccio Furmiletto (basse), chour de l'Orchestre de Paria, Arthur Gidham (chef des chours), Orchestre de Paria, Daniel Barenboke (direction): Verdi (Requiem). Selle Pleyel, 20 h 30, Tél.: 45-63-07-96, per carte bleue uniquement. De 48 F à 190 F.

Les 9 et 10 jun, Murray Pershin (pieno), Orchestre symphonique de Londres, Sir Georg Solti (direction) : Mozart (Concerto KV 467), Brahme (4° Symphonie), Beethoven (4º Concerto), Mahler (1º Symphonie). Salle Pleyel, 20 h 30. Tél. : 45-63-88-73, par carte ment. De 120 F à 500 F.

Le 9 Juin, Lucia Popp (soprano), Orchestre philiharmonique de Rudio-France, Marek Janowski (direc-tion): Richard Strauss (Don Juan, Reder, Suite du Chevalier à le rose, Scène finale de Capriccio). Théâ-tre des Champe-Elysées, 20 h 30. Tél.: 47-20-38-37. De 25 F à 140 F.

Le 11 juin, Orchestre national de France, Wolfgang Sawaliach (direction): Richard Strausa (Sinfonia domestica, le Bourgeois gentilhomme). Théâtre des Champs-Eiyaées, 20 h 30. Tél.: 47-20-38-37. De 25 F à 175 F.

Les 14 et 15 juin, Alain Moglia (violon), Orchestre de Paris, Gunther Herbig (direction) : Haydo (Sympho-

nie  $a^*$  5), Britten (Concerto pour violon), Beethoven (Symphonie  $n^*$  5), Salle Pleyel, 20 h 30. Tél. : 45-63-

07-96. De 48 F à 190 F. Le 79 juin, Alicia de Larrocha (piano) : Schubert (Impromptus op. 90 nº 1 et 4, Sonate op. 120), Albeniz (Evocation, Rondena, Triana), Granados (Los uiebros, Quejas o la maja y el ruisenor, El Pelele). Théâtre des Champs-Elysées, 20 h 30. Tél. : 40-27-82-25. De 40 F à 220 F.

Le 19 juin, Alfred Brendel (piano): Haydn (Sonate Hob XVI/44), Brahms (Ballades op. 10), Weber (Sonate op. 39). Mendelssohn (Variations sérieuses), Beethoven (Sonate Appassionata). Selle Pleyel. 20 h 30. Tél.: 45-63-88-73, par carte bleue uniquement. De 100 F à 280 F.

Le 23 juin, Vlado Perlemeter (piano) : Beethoven (les Adieux), Fauré (trois Mocturnes), Chopin (quatre Bellades), Selle Pleyel, 20 h 30. Tél. : 45-63-88-73, par carte bieue uniquement. De 100 F à 280 F.

Le 28 juin, Michal Béroff (piano), Orchestre de Paris, Claus Peter Floor (direction) : Rossini (Ouverture de Guillaume Tell), Richard Strauss (Parergon à la Symphonie domestique pour main gauche et orchestre), Dvorak (Symphonie nº 8). Salle Playel, 20 h 30. Tél. : 45-63-07-96, par carte bleue uniquement. De 100 F à 280 F.

PIANO \* \* \* \* 9 JUIN et 10 JUIN

L.S.O. SOLTI-PERAHIA 13 JUIN NIKITA MAGALOFF CLAUDIO ARRAU

ALFRED BRENDEL SALLE PLEYEL

LOCATION: 45.63.88.73

ORCHESTRE PHILHARMONIQUI

THÉÂTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES VENDREDI 9 JUIN 20 H 30 PRESTIGE DE LA MUSIQUE CONCERT EXCEPTIONNEL

Hommage à RICHARD STRAUSS LUCIA POPP, soprano Direction: MAREK JANOWSKI

Location auverte sur place et à Radio France de 11 h à 18 h sauf dimanche et jours fériés et à partir de 20 h le 9 juin. Prix des places: 50, 80, 130 et 180 F PASTEL - location: 42.33.43.00



